

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



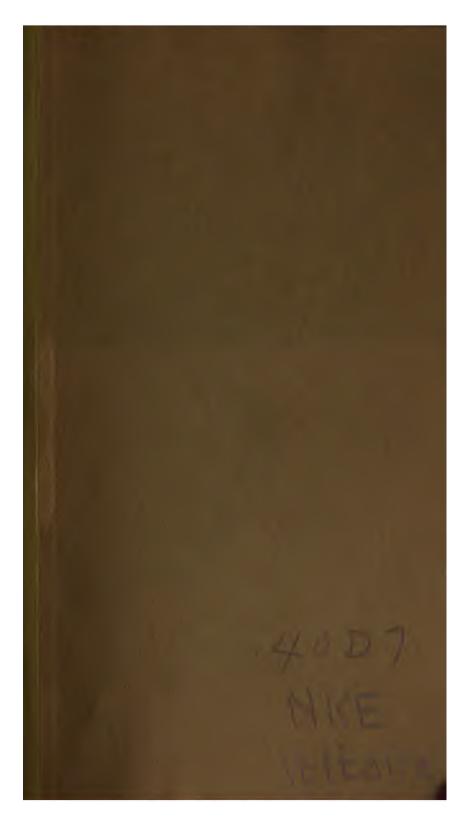

| ·<br>I |  |
|--------|--|
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
| i<br>I |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
| ļ      |  |
| •      |  |
|        |  |
|        |  |
| !      |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
| '      |  |
|        |  |

•

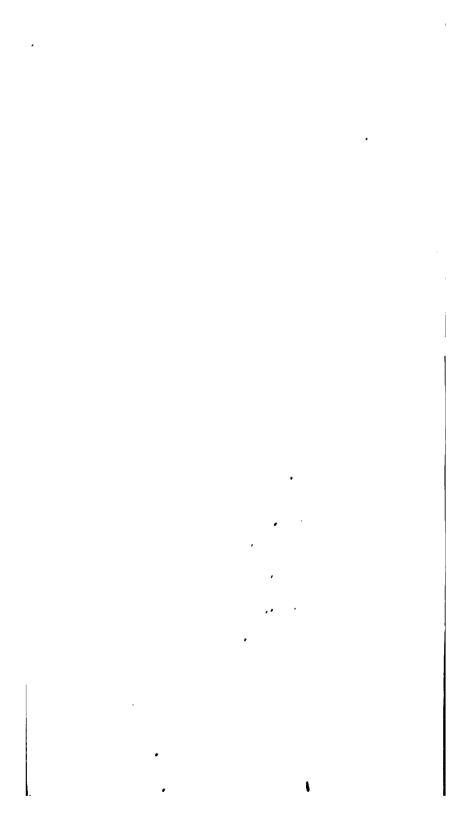

# OEUVRES COMPLÈTES

# DE VOLTAIRE.

TOME II.

# DE L'IMPRIMERIE DE P. DIDOT, L'AINÉ, CHEVALIER DE L'ORDRE ROYAL DE SAINT-MICHEL, IMPRIMEUR DU ROI.

# OE UVRES

COMPLETES

# DE VOLTAIRE.

THEATRE.



# **PARIS**

CHEZ E. A. LEQUIEN, LIBRAIRE, no 45.

M DGCC XXI.

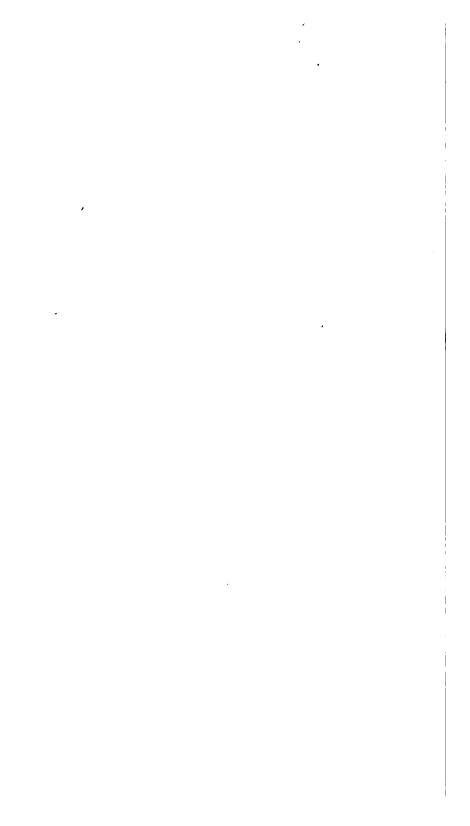

# PRÉFACE

# DES RÉDACTEURS DE L'ÉDITION DE KEHL.

M. de Voltaire n'a donné aucune édition de ses ouvrages avant celle que MM. Cramer publièrent en 1757.

Voici la lettre qu'il leur écrivit alors, et qui fut imprimée à la tête du premier volume:

« Je ne peux que vous remercier, messieurs, de l'honneur a que vous me faites d'imprimer mes ouvrages; mais je a n'en ai pas moins de regret de les avoir faits. Plus on « avance en âge et en connaissances, plus on doit se rea pentir d'avoir écrit. Il n'y a presque aucun de mes ou-· vrages dont je sois content, et il y en a quelques uns que a je voudrals n'avoir jamais faits. Toutes les pièces fugia tives que vous avez recueillies étaient des amusements a de société qui ne méritaient pas d'être imprimés. J'ai a toujours eu d'ailleurs un si grand respect pour le public, a que, quand j'ai fait imprimer la Henriade et mes tragé-« dies, je n'y ai jamais mis mon nom. Je dois, a plus forte « raison, n'être point responsable de toutes ces pièces fugi-« tives qui échappent à l'imagination, qui sont consacrées \* à l'amitié, et qui devaient rester dans les porte-feuilles « de ceux pour qui elles ont été faites.

« A l'égard de quelques écrits plus sérieux, tout ca qua « j'ai à vous dire, c'est que je suis né l'rançais et catho-« lique; et c'est principalement dans un pays protestant « que je dois vous marquer mon zele pour ma patrie, et « mon profond respect pour la religion dans laquelle je " suis né, et pour ceux qui sont à la tête de cette religion.

" Je ne crois pas que dans aucun de mes ouvrages il y ait

" un seul mot qui démente ces sentiments. J'ai écrit l'his
" toire avec vérité; j'ai abhorré les abus, les querelles, et

" les crimes, mais toujours avec la vénération due aux

" choses sacrées, que les hommes ont si souvent fait servir

" de prétexte à ces querelles, à ces abus, et à ces crimes. Je

" n'ai jamais écrit en théologien: je n'ai été qu'un citoyen

" zélé, et plus encore un citoyen de l'univers. L'humanité,

" la candeur, la vérité, m'ont toujours conduit dans la mo
" rale et dans l'histoire. S'il se trouvait dans ces écrits

" quelques expressions répréhensibles, je serais le premier

" à les condamner et à les réformer.

« Au reste, puisque vous avez rassemblé mes ouvrages, « c'est-à-dire les fautes que j'ai pu faire, je vous déclare « que je n'ai point commis d'autres fautes; que toutes les « pièces qui ne seront point dans votre édition sont sup- « posées, et que c'est à cette seule édition que ceux qui me « veulent du mal ou du bien doivent ajouter foi. S'il y a « dans ce recueil quelques pièces pour lesquelles le public « ait de l'indulgence, je voudrais avoir mérité encore plus « cette indulgence par un plus grand travail; s'il y a des « choses que le public désapprouve, je les désapprouve « encore davantage.

« Si quelque chose peut me faire penser que mes faibles « ouvrages ne sont pas indignes d'être lus des honnêtes « gens, c'est que vous en êtes les éditeurs. L'estime que s'est « acquise depuis long-temps votre famille dans une répu- « blíque où règnent l'esprit, la philosophie, et les mœurs; « celle dont vous jouissez personnellement, les soins que « vous prenez, et votre amitié pour moi, combattent la « défiance que j'ai de moi-même. Je suis, etc. »

Cette première édition de Genève est la seule que l'auteur ait avouée. Les ouvrages qu'il a publiés depuis ont été recueillis et ajoutés à l'édition, sous le titre de Nouveaux Mélanges; mais ces additions, faitre sans ordre, sans correction, renferment un grand nombre de pièces faussement attribuées à M. de Voltaire; quelques uns de ses propres ouvrages n'y ont été insérés qu'avec des retranchements qu'exigenit alors la prudence.

L'édition in-4°, l'édition in-8° encadrée, ont à peu près les mêmes défauts. D'ailleurs, quelques soins qu'eussent pu prendre les éditeurs, toute édition faite du vivant de M. de Voltaire arrait devenue défectueure en très peu de temps. Ce n'était plus pour sa gloire qu'il écrivait : c'était tantôt par des motifs d'utilité publique, tantôt pour obéir à l'impulsion de son génie, tantôt pour satisfaire à un premier mouvement, soit d'humeur personnelle, soit d'indignation contre les persécuteurs ou les oppresseurs. Ces ouvrages, imprimés sur-le-champ, quelquefois arrêtés par luimême avant qu'ils fussent répandus, corrigés ou changes de forme, et réimprimes avant d'être connus, ne pouvaient être rassemblés avec ordre; et il n'aurait pas été moins difficile de ne pas en laisser échapper un très grand nombre, et de n'y en pas insérer qui fussent d'une autre main.

L'édition qui paraît aujourd'hui peut donc être regardée comme la scule vraiment authentique et vraiment complète.

On n'a rien négligé pour se procurer tous les ouvrages, imprimés ou manuscrits, attribués à M. de Voltaire; mais on a exclu de la collection, parmi les ouvrages manuscrits:

re Ceux dont les auteurs, incomms au public, ne

l'étaient ni aux rédacteurs ni aux gens de lettres qui cultivent cette partie de l'histoire de la littérature;

2° Ceux pour lesquels on n'avait aucune preuve qu'ils fussent réellement de M. de Voltaire, et qui n'avaient d'ailleurs rien de la manière de ce grand homme;

3° Un très petit nombre de morceaux restés trop imparfaits pour que le respect dû à sa mémoire permit de les publier.

Quant aux ouvrages déjà imprimés, et surtout à ceux qui étaient insérés dans les éditions précédentes, on a cru n'être autorisé à les supprimer que dans le cas où l'on avait une véritable preuve qu'ils n'étaient pas de M. de Voltaire.

Nous citerons, parmi les additions, un Traité de Métaphysique 1 adressé à madame la marquise du Châtelet; un morceau d'histoire ecclésiastique 2 assez étendu; plusieurs autres ouvrages historiques ou polémiques, tels que les Lettres chinoises 3, le Chrétien contre six Juifs 4; la Dissertation sur le feu 5, envoyée par M. de Voltaire à l'académie des sciences, pour concourir au prix en 1740; une autre dissertation sur les forces vives 6; les tragédies d'Ériphyle, d'Irène, d'Agathocle; l'opéra des Rois pasteurs; le Baron d'Otrante, et les deux Tonneaux, opéra-comiques; plusieurs épitres, et beaucoup de petits ouvrages en vers et en prose, dont une partie n'avait jamais été imprimée, et le reste n'avait été recueilli dans aucune édition.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Philosophie. — <sup>2</sup> Ibid. — <sup>3</sup> Voyez Mélanges historiques. — <sup>4</sup> Ibid. — <sup>5</sup> Voyez Physique. — <sup>6</sup> Ibid. :

Quelques morceaux, en asses grand nombre, se trouvaient répétés dans les anciennes éditions : on a cherché à éviter cet inconvénient. Mais en même temps on a cru, pour la commodité des lecteurs, devoir laisser quelques pages qui se trouvaient répétées dans des ouvrages différents, surtout lorsqu'on y a trouvé quelques changements, ou que ces pages étant également nécessaires dans les deux ouvrages, leur suppression eut obligé les lecteurs de recourir à un autre volume.

On a choisi pour les différents ouvrages la leçon qui a paru la meilleure, en observant seulement de suivre dans ce choix l'opinion de M. de Voltaire lui-même, toutes les fois qu'on n'était pas sûr que son choix avait été dirigé par des motifs étrangers à la bonté de l'ouvrage.

Il n'y a point de variantes pour les ouvrages de prose; mais on a ressemblé pour la poésie toutes celles qui opt paru pouveir être utiles aux littérateurs, ou donner lieu à des observations sur les opinions de l'auteur. à différentes époques de sa vie.

On a cherché à mettre le plus d'ordre qu'il a été possible.

L'édition est partagée en ouvrages de poésie et en ouvrages de prose.

Le Théâtre, les Poèmes (grands et petits), les Épttres, les Odes, les Stances, les Satires, les Contes, et enfin les pièces qui n'appartiennent à aucun des genres précédents, forment autant de divisions. Les Lettres en prose et en vers sont une partie séparée.

Les grands morceaux d'histoire, les ouvrages faits

pour les éclaireir et pour les défendre, les écrits sur la Législation et la Politique, ceux qui ont la physique pour objet, ceux qui traitent de matières philosophiques, les écrits purement littéraires, les Romans, les l'acéties, sont autant de divisions de la partie de prose, qui est terminée par un Dictionnaire philosophique formé des articles de plusieurs dictionnaires publiés du vivant de l'auteur, de ceux qui ont été trouvés dans ses papiers, de plusieurs morceaux séparés qu'on a placés sous l'ordre alphabétique, parcequ'il cut été difficile de les classer différemment. Enfin, le Recueil des lettres complétera l'édition. Mais ces lettres seront choisies, c'est-à-dire qu'on n'imprimera que celles qui parattront dignes du public, soit en elles-mêmes, soit par les particularités qu'elles renferment, les circonstances où elles ont été écrites, les lumières qu'elles donnent sur l'ame et le caractère d'un homme vraiment unique, et digne, par son génie et la singularité de ses talents, d'être pour les philosophes un objet d'étude, comme il est un objet d'admiration pour tous les hommes impartiaux et belaires.

Les lettres qui pourraient blesser des personnes vivantes ont été séverement retranchées.

Les rédacteurs ne se sont permis qu'un petit nombre de corrections de dates et de noms propres. Cependant, comme une grande partie des ouvrages a été imprimée sur un exemplaire corrigé par M. de Voltaire en 1777 et 1778, on y trouvers un grand nombre de changements et d'augmentations assez importantes. On a rassemblé quelques notes destinées à éclaircir, à défendre, quelquefois à combattre M. de Voltaire. Les lecteurs pourront y reconnaître différentes mains, et n'y pas trouver toujours ni les mêmes idées, ni les mêmes opinions. En recueillant ces notes, on n'a pas prétendu leur enseigner ce qu'ils devaient penser, mais les mettre en état de prononcer sur les objets qu'on a cru que M. de Voltaire n'avait pas suffisémment éclaircis. Au reste, on a pris dans ces notes le même ton qu'on aurait eu en écrivant à M. de Voltaire lui-même. Ce ton seul est convensble en parlant d'un grand homme qui vient de disparattre, dont le génie a conservé toute son autorité, dont les amis sont encore au milieu de nous.

Les préfaces qui sont à la tête de quelques ouvrages particuliers ont été écrites dans le même esprit. On y trouvers toujours du respect pour le génie, et un respect plus grand pour la vérité. Ces deux sentiments ne se combattent point; ils sont même inséparables. Comment celui qui sime la vérité se permettrait-il d'insulter l'homme qui a su la lui faire connaître, et la lui faire simer?

Permettra-t-on aux rédacteurs de placer ici une remarque qui les a frappés? Personne n'admirait plus sincèrement qu'eux M. de Voltaire; personne n'avait plus lu ses ouvrages : cependant, en revoyant dans la nouvelle édition ces mêmes ouvrages distribués avec ordre, et de manière qu'on puisse en saisir l'ensemble, M. de Voltaire s'est encore agrandi à leurs yeux, et ils ont appris que jusque-là ils ne l'avaient pas connu tout entier.

# 8 PRÉFACE DES RÉDACTEURS.

On a distingué dans le Prospectus les éditeurs des rédacteurs; sinsi on ne peut désapprouver que nous rendions ici aux éditeurs la justice qu'ils méritent, en témoignant qu'ils n'ont épargné ni soins ni dépenses pour rendre l'édition aussi belle, aussi complète, aussi exacte que les circonstances ont pu le permettre.

# **AVERTISSEMENT**

# DE L'EDITION DU THÉATRE DE VOLTAIRE

PUBLIÉK EN 1775.

Nous donnons ici toutes les pièces de théatre de M. de Voltaire, avec les variantes que nous avons pu recueillir. Toutes les éditions qu'on en a données à Paris sont très informes : cela ne pouvait être autrement. Il arriva plus d'une fois que le public, seduit par les ennemis de l'auteur, sembla rejeter aux premières représentations les mêmes morceaux qu'il redemanda ensuite avec empressement quand la cabale fut dissipée.

Quelquefois les acteurs, déroutés par les cris de la cabale, se voyaient forcés de changer eux-mêmes les vers qui avaient été le prétexte du murmure; ils leur en substituaient d'autres au hasard. Presque tous ses ouvrages dramatiques ont été représentés et imprimés à Paris dans son absence. De là viennent les fautes dont fourmillent les éditions faites dans cette capitale.

Par exemple, dans la pièce de Gengis, Imprimée par nous in-8°, sous les yeux de l'auteur, on trouve, dans la scène où Gengis paratt pour la première fois, les vers suivants:

Cesses de mutiler tous ces grands monuments, Ces produjes des arts consacrés par les temps : Respectez-les; ils sont le prix de mon courage. Qu'on cesse de livrer aux flammes, au pillage, Ces archives des lois, ce vaste amas d'écrits, Tous ces fruits du génie, objets de vos mépris: Si l'erreur les dicta, cette erreur m'est utile; Elle occupe ce peuple, et le rend plus docile, etc.

Ce morceau est tronqué et défiguré dans l'édition de Duchesne et dans les autres. Voici comme il s'y trouve:

Cessez de mutiler tous ces grands monuments, Ces prodiges des arts consacrés par les temps, Échappés aux fureurs des flammes, du pillage: Respectez-les; ils sont le prix de mon courage, etc.

On voit assez que ce qu'on a retranché était absolument nécessaire et très à sa place.

Ce vers qu'on a substitué,

Échappés aux fureurs des flammes, du pillage,

est un vers indigne de quiconque est instruit des régles de son art, et connaît un peu l'harmonie. Échappés aux fureurs des flammes est une césure monstrueuse.

Ceux qui se plaisent à étudier l'esprit humain doivent savoir que les ennemis de l'auteur, pour faire tomber la pièce, insinuèrent que les meilleurs morceaux étaient dangereux, et qu'il fallait les retrancher; ils eurent la malignité de faire regarder ces vers comme une allusion à la religion, qui rend le peuple plus docile. Il est évident que par ce passage on ne peut entendre que les sciences des Chinois, méprisées alors des Tartares. On a représenté cette pièce en Italie: il y en a trois traductions; et les inqui-

siteurs ne se sont jamais avisés de retrancher cette tirade.

La même difficulté fut faite en France à la tragédie de Mahomet; on suscita contre elle une persécution violente; on fit défendre les représentations : ainsi le funatisme voulait anéantir la peinture du fanatisme. Rome vengen l'auteur. Le pape Benoît XIV protéges la pièce, elle lui fut dédiée; des académiciens la représentèrent dans plusieurs villes d'Italie, et à Rome même.

Il faut avouer qu'il n'y a point de pays au monde où les gens de lettres aient été plus mal traités qu'en France : on ne leur rend justice que bien tard.

La tragédie de Tancrède est défigurée d'un bout à l'autre d'une manière encore plus barbare. Dans les éditions de France, il n'y a presque pas une scène où il ne se trouve des vers qui pèchent également contre la langue, l'harmonie, et les règles du théûtre. Le libraire de Paris est d'autant plus inexcusable qu'il pouvait consulter notre édition, à laquelle il devait so conformer.

Los éditeurs de Paris ont porté la négligence jusqu'à répéter les mêmes vers dans plusieurs scènes d'Adélaïde du Guesclin. Nous trouvons dans leur édition, à la scène septième du second acte, ces vers qui n'ont pas de sens:

Oardez d'étre réduit au hasard dangereux Que les chefs de l'état ne trahissent leurs verux

Il y n dans notre édition :

Tous les chefs de l'état, lassés de ces ravages.

Cherchent un port tranquille après tant de naufrages. Gardez d'être réduit au hasard dangereux De vous voir ou trahir ou prévenir par eux.

Ces vers sont dans les règles de la syntaxe la plus exacte. Ceux qu'on a substitués dans l'édition de Paris sont de vrais solécismes, et n'ont aucun sens. Gardez d'être réduit au hasard que les chefs de l'état ne trahissent leurs vœux? De quels vœux s'agit-il? Que veut dire Étre réduit au hasard qu'un autre ne trahisse ses vœux? On s'imagine qu'il n'y a qu'à faire des vers qui riment, que le public ne s'aperçoit pas s'ils sont bons ou mauvais, et que la rapidité de la déclamation fait disparattre les défauts du style; mais les connaisseurs remarquent ces fautes, et ils sont blessés des barbarismes innombrables qui défigurent presque toutes nos tragédies. C'est un devoir indispensable de parler purement sa langue.

Nous avons souvent entendu dire à l'auteur que la langue était trop négligée au théâtre, et que c'est la que les régles du langage doivent être observées avec le plus de scrupule, parceque les étrangers y viennent apprendre le français. Il disait que ce qui avait nui le plus aux belles-lettres était le succès de plusieurs pièces qui, à la faveur de quelques beautés, ont fait oublier qu'elles étaient écrites dans un style barbare. On sait que Boileau, en mourant, se plaignait de cette horrible décadence. Les éloges prodigués à cette barbarie ont achevé de corrompre le goût.

Les comédiens croient que les lois de l'art d'écrire, l'élégance, l'harmonie, la pureté de la langue, sont des choses inutiles; ils coupent, ils retranchent, ils transposent tout à leur plaisir, pour se ménager des saustions qui les fassent valoir. Ils substituent à des passages nécessaires des vers ineptes et ridicules; aus en chargent leurs manuscrits; et c'est sur ces manuscrits que des libraires ignorants impriment des casones qu'ils n'entendent point.

L'extrême abondance des ouvrages dramatiques a degradé l'art, au lieu de le perfectionner; et les amateurs des lettres, accablés sous l'immensité des volumes, n'ont pas eu même le lemps de distinguer si ces ouvrages imprimés sont corrects ou non.

Les nôtres du moins le seront; et nous pouvons assurer les étrangers qui attendent notre édition qu'ils n'y trouveront rien qui offense une langue derenue leurs delices et l'objet constant de leurs études.

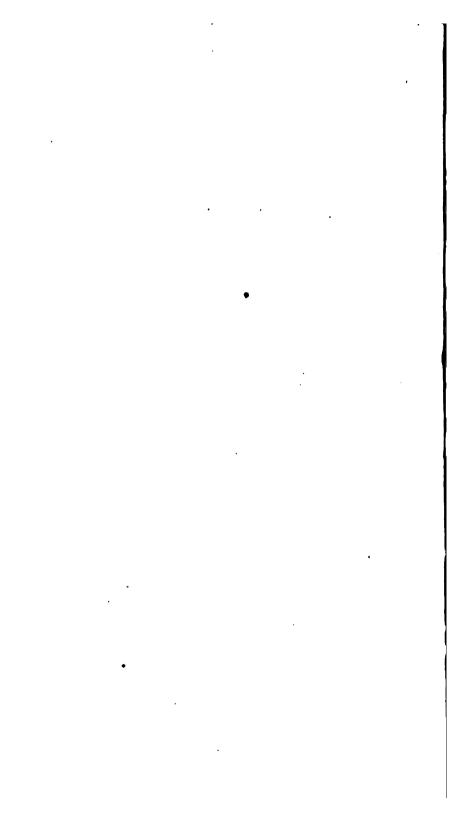

# OEDIPE,

# TRAGÉDIE EN CINQ ACTES, AVEC DES CHOEURS.

1718.

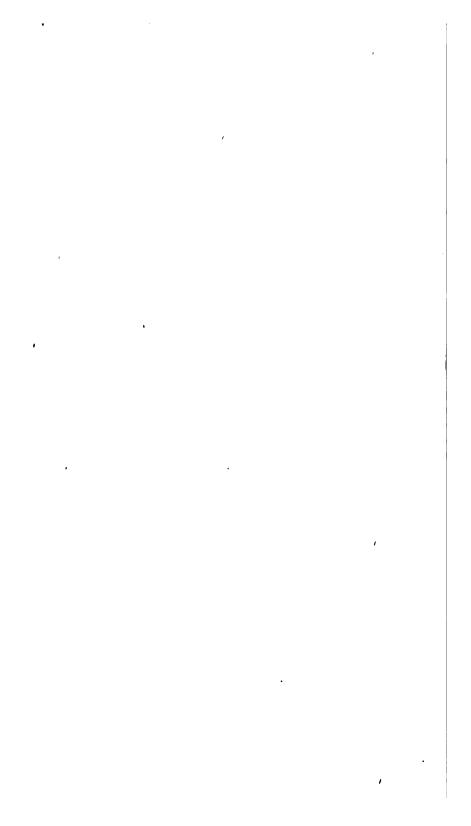

# **AVERTISSEMENT**

## SUR L'OEDIPE!.

L'auteur composa cette pièce à l'âge de dix-neuf ans. Elle fut jouée, en 1718, quarante-cinq fois de suite. Ce fut le sieur Dufresne, célèbre acteur, de l'âge de l'auteur, qui joua le rôle d'Œdipe; la demoiselle Desmares, très grande actrice, joua celui de Jocaste, et quittà le théâtre quelque temps après. On a rétabli dans cette édition le rôle de Phi loctète tel qu'il fut joué à la première représentation.

La plèce fut imprimée pour la première fois en 1719. M. de La Motte approuva la tragédie d'OEdipe. On trouve dans son approbation cette phrase remarquable : « Le pusulic, à la représentation de cette pièce, s'est promis un « digne successeur de Corneille et de Racine; et je crois « qu'à la lecture il ne rabattra rien de ses esperances. »

L'abbé de Chaulieu fit une mauvaise épigramme contre cette approbation : il disait que l'on commaissait La Motte pour un mauvais auteur, mais non pour un faux prophète. C'est ainsi que les grands hommes sont traités au commencement de leur carrière; mais il ne faut pas que tous ceux que l'on traite de même s'imaginent pour cela être de grands hommes : la médiocrité insolente éprouve les mêmes obstacles que le génie; et cela prouve seulement qu'il y a plusieurs manières de blesser l'amour-propre des hommes.

La première édition d'OEdipe fut dédiée à Madame, femme du Régent. Voici cette dédicaces elle ressemble aux épitres dédicatoires de ce temps-la. Ce ne fut qu'après son voyage en Angleterre, et lorsqu'il dédia Brutus au lord Bolinghroke, que M. de Voltaire montra qu'on pouvait.

<sup>.</sup> Cet avertissement est des éditeurs de l'édition de Rebl

dans une dédicace, parler à celui qui la reçoit d'autre chose que de lui-même.

### «MADAME,

"Si l'usage de dédier ses ouvrages à ceux qui en jugent "le mieux n'était pas établi, il commencerait par Votre "Altesse Royale, La protection éclairée dont vous honorez "les succès ou les efforts des auteurs met en droit ceux "mêmes qui réussissent le moins, d'oser mettre sous votre "nom des ouvrages qu'ils ne composent que dans le des- sein de vous plaire. Pour moi, dont le zèle tient lieu de mérite auprès de vous, souffrez que je prenne la liberté de vous offrir les faibles essais de ma plume. Heureux si, "encouragé par vos bontés, je puis travailler long-temps pour Votre Altesse Royale, dont la conservation n'est pas moins précieuse à ceux qui cultivent les beaux-arts "qu'à toute la France, dont elle est les délices et l'exemple. "Je suis, avec un profond respect,

#### " MADAME,

#### " DE VOTRE ALTESSE ROYALE

Le très humble et très obéissant
serviteur,

#### «AROUET DE VOLTAIRE.»

On trouvera, page 63, une préface imprimée en 1729, dans laquelle M. de Voltaire combat les opinions de M. de La Motte sur la tragédie. La Motte y a répondu avec beaucoup de politesse, d'esprit et de raison. On peut voir cette réponse dans ses OEuvres. M. de Voltaire n'a répliqué qu'en fesant Zaïre, Alzire, Mahomet, etc.; et jusqu'à ce que des pièces en prose, où les règles des unités seraient violées. aient fait autant d'effet au théâtre et autant de plaisir à la lecture, l'opinion de M. de Voltaire doit l'emporter.

# LETTRES A M. DE GENONVILLE.

ta currious by L'ouding by sommerly, by criti be CORNELLE, KT DE CELUI DE L'AUTEUR (1719)

## L**ETTRE PREMI**ÉRE.

FURTER AT BUILT MIN CATCHMEIRS INVESTING AVAIL CHANGE L'AUTEUR.

Je vous envoie, monsieur, ma tragedie d'Oblige, que tions aver the native. Vous saves que fai commence cette picce à dix-neul aux : si quelque chose pouvait laire pardance la médiocrité d'un ouvrage, ma jeunesse me serverset d'exeuse. Du moins, maleire les detauts dont cette trajedio est pleme, et que je suis le premier à reconnaître, pose me flatter que vans verrez quelque difference entre eet ouvrage et ceux que l'ignorance et la malignite néont ... speedera.

lous saves micus que personnie i que cette satire intitulce les Janou, est d'un puète du Maran, nomme Le Brun,

<sup>&</sup>quot; No service registrates al real desegrerates do posible de suis , misso agres modurais a erion view punkture, al fame your mis justifications la sone amost. La rejuita toin d'Immorte hangens messe plus che se que celle d'auteur , come je seces que pasmerene me tummadas momaner danen gerereren on berger mir emantes bares gerfens i a rea name al budulgement, prosesse alle merestett amburgament omis que inco- en - random fraginisar are qui prime est une tribe e

Le agricique temps etter avec que y acres acres presentados de acres acres e en e. more papers, between their greens, qualities executed extra persons is a record in sing insectly in more beginning by the place endingues it can be entered because on it in general to be a considered to the general transfer and the person of the configuration.

auteur de l'opéra d'Hippocrate amoureux, qu'assurément personne ne mettra en musique.

Ces J'ai vu sont grossièrement imités de ceux de l'abbé Regnier, de l'académie, avec qui l'auteur n'a rien de commun. Ils finissent par ces vers:

J'ai vu ces maux, et je n'ai pas vingt aus.

Il est vrai que je n'avais pas vingt ans alors; mais ce

presque tous les poétes qui ont réussi ont été eslomniés; et il est bie**s t**rists pour moi de ne leur ressembler que par mes malheurs.

Vous n'ignéres pas que la cour et la ville ont de tout temps été remplies de critiques obscènes, qui, à la favour des nuages qui les couvrent, laneau, anns être aperçus, les traits les plus envenimés coure les fonnus et contre les puissances, et qui n'ont que la satisfaction de blever adroitement, sans goûter le plaisir dangereux de se faire connaître. Beurs épigrammes et leurs vaudevilles sont toujours des enfants supposés dont ou me connaît point levrale parents, lle cherchent à charger de ces indignités quelqu'un qui soit asses connu pour que l'on puisse l'en soupçouner, et qui soit asses peu protégé pour ne pouvoir se défendre. Telle était la situation où je me suis trouvé eu entrant dans le monde. Je n'avais pas plus de dis-huit uns l'imprudence attachée d'ordinaire à la jeunesse pouvait aisément autoriser les soupçous que l'on fessit naître sur nui : j'étais d'ailleurs sans appui, et je n'avais pas sougé à me faire des protecteurs, parceque je ne croyais pas que je dusse james avoir des ennemis.

Il parut, à la mort de Louis XIV, une petite pièce initée des l'ai su de l'abbé Régnier. Cétait un ouvrage où l'auteur passait en revue tout ce qu'il avait vu dans sa vie; cette pièce est aussi négligée aujourd'hui qu'elle était alors recherchée: c'est le sort de tous les ouvrages qui n'ont d'autre mérit que celui de la satire. Cette piece n'en avait point d'autre; elle n'était reme quable que per les injures grossières qui y étaient indignement répandues, et c'est ce qui lui donne un cours prodigieux: on oublis la bassasse du style en faveur de la malignité de l'ouvrage. Elle finisseit sinsi:

« J'at vu ces maux , et je n'ai pas vingt ans. »

Flusieurs personnes crurent que j'avais mis par là mon enchet à cet indique ouvrage; on ne me fit pas l'honneur de groire que je pusse avoir assez de prudence pour me déguiser. L'auteur de cette misérable satire ne contribus pas peu à la faire courir sous mon nom, afin de mieux escher le sien. Quel que uns m'imputèrent cette pièce par malignité, pour me décrier et pour me perdre; quelques autres, qui l'admiraient honnement, me l'attribuèreur pour m'en faire honneur; sinsi un ouvrage que je n'avais point fait, et mênq que je n'avais point encore vu slors, m'attire de tous côtés des malédienos et des louanges.

Je me souviens que, passent par une petite ville de province, les basus

n'est pas une raison qui puisse faire croire que j'air fait les vers de M. Le Brun.

Hos La Brun versiculus facit; tuht alter honores

l'apprende que c'est un des avantages attachés a la littérature, et surtout a la poésie, d'être exposé à être accusé sus cesse de toutes les sottises qui courent la ville. On sent de me montrer une épitre de l'abbé de Chaulieu au

recente da lieu ma privirent de leur récuter cette piece, qu'ile dissent êtte un chef-denuere, j'eue hem leur rependre que je n'en étale point l'auteur, et que le piece étale nusérable, ile me m'en ceurent point our me perole, ile admirerant me respons, et j'acquie ainei aupeis d'eux, caux y pener, le répution d'un grand parte et d'un homme fort modrese.

Copundant come que m'araient attribue cu multimenus merrage continuécent à ma rander graponable de toutes les auties qui es delictient dans Pres, et que momentem je dedargions de lice. Quand un homme a en le malheur d'ora colomnia que fois, un dit qu'il le sera long-temps. On m'assura que de toutes les gandes de ce passers, c'est celle qui dura desantage.

Le justification est reme, quinqu'un peu tard; le ralemminteur a signé, les bornes aux gens, le desarte de la colomité de sant un occertaire était; and the aquelle paire le desarte de la colomité de la mantique m'e dit le Chi la chan bellet qu'e La Chatre! Continues, mon enfant, à faire des tragédies, tenueurs à some profession sérieure pour ce melheureus métier, et competer, que roma area haccelé publiquement toute voire vie, puique voins etre some alimidament de Dieu pour voins faire de galeté de camp en homme public e Il néen a esté cent garmiles, il m'e donné les meilleures entoum de minimale pour me détimineure de faire des vers. Que lui nège répondu ? Des vers

de me suis deux aperçu de home heure qu'un ne peut ni exsister à son post dominant, ni vaincre sa destince. Pourquei la nature force telle un bonome à calculer, calulai à faire rimer des syllabes, cet autre à former des grabes et des rondes our des lignes paralleles?

. Ne it Coming, motele comes epit temperal astrum -

Maje on pretend que tens pruvent dire.

- a Maravere sule non respondêre lavorem
- « Speratum meritie »

Burless Bant & Ruces

- a Cesse de l'étanner si l'Envie ammée,
- a Attat hant 's tem nom sa remille envenimee ,
- a la calemnie en main, quelquelois le poursuit «

Renders as l'abbé d'Aubignac calemusaiem Corneille , Misselleurs et toute de treupe colemuiaiem Mulière , Terruce se plaint dans acs prologues d'étre marquis de La Fare, dans laquelle il se plaint de cette injustice. Voici le passage:

Accort, insumant, et quelquefois flatteur,
J'ai su d'un discours enchanteur
Tout l'usage que pouvait faire
Beaucoup d'imagination,
Qui rejoignit avec adresse,
Au tour précis, à la justesse,
Le charme de la fiction.

Chapelle, par malheur, ......

Que no m'ont point coûté ces funestes talenta!
Dès que j'eus bien ou mai rimé quelque sornette,
Je me vis, tout en même temps,
Affublé du nom de poète.

calomnié par un vieux poète; Aristophana calomnia Socrate, Homere tar calomnié par Margités. C'est là l'histoire de tous les arts et de toutes les professions.

Vous savez comment M, le Régent a daigné me consoler de ces petigs persécutions; vous savez quel heau présent il m'a fait, le ne dirai pes, comme Chapelain disait de Louis XIII;

- . Les trois tois mille france qu'il met dans me famille
- . Témoignent mon mérite, et font connuître user
- « Qu'il ne luit pas mes vers, pour être un peu forcés. »

Charile, Chapelain, et moi, nous vons été tous trois trop bien parés pour de mauvais vers.

a Betulit acceptos, regale numisma, Philippos. -

Le Régent, qui s'appelle Philippe, rend la comparaison parfaire. Ne nous comparaillissons ut des méchanicetés de nos contemis, ni des bontés de nos protecteurs; on peut être avec tout cela un homme très médiocre; on peut être récompensé et envié sans aucun mérite.

Dès-lors on ne fit de chanson, On ne làcha de vaudeville, Que, sans rime ni sans raison, On ne me donnat par la ville.

Sur la foi d'un ricanement,

Qui n'était que l'effet d'un gai tempérament,

Dont je fix, j'en conviens, assez peu de scrupule,

Les fats crurent qu'impunément

Personne devant moi ne scrait ridicule.

Ha m'ont fait là-dessus mille injustes procès:

J'eus beau les souffrir et me taire,

On m'imputa des vers que je n'ai jamais faits;

G'est assez que j'en susse faire.

Ces vers, monsieur, ne sont pas dignes de l'auteur de la Tocane et de la Retraite; vous les trouverez bien plats!, et aussi remplis de fautes que d'une manité ridicule. Je vous les cite comme une autorité en ma faveur; mais j'aime mieux vous citer l'autorité de Boileau. Il ne répondit un jour aux compliments d'un campagnard qui le lousit d'une impertinente satire contre les évêques, très fameuse parmi la cansille, qu'en répétant à ce pauvre louangeur:

Vient-il de la province une satire fade, L'un plaisant du pays insigide boutade; Pour la faire courir on dit qu'elle est de moi, Et le sot campagnard le croit de bonne foi.

Je ne suis ni ne serai Boileau; mais les mauvais vers de M. Le Brun m'ont attiré des louanges et des persécutions qu'assurément je ne méritais pas.

Je m'attends bien que plusieurs personnes, accoutumées à juger de tout sur le rapport d'autrui, seront étonnées de me trouver si innocent après m'avoir cru, sans me consaître, coupsbie des plus plats vers du temps présent. Je soulusite que mon exemple puisse leur apprendre à ne plus précipiter leurs jugements sur les apparences, et à ne plus

Tout ce morcean fut retranché dans l'édition qu'on fit de ces lettres, parcequ'on ne voulut pas affliger l'abbé de Chaulieu : on doit des égards aux sivants; ou ne doit aux morts que la vérité.

condamner ce qu'ils ne connaissent pas. On rougirait bientôt de ses décisions, si l'on voulait réfléchir sur les raisons par lesquelles on se détermine.

Il s'est trouvé des gens qui ont cru sérieusement que l'auteur de la tragédie d'Atrée était un méchant homme, parcequ'il avait rempli la coupe d'Atrée da sang du fils de Thyeste; et aujourd'hui il y a des consciences timorées qui prétendent que je n'ai point de religion, parceque Jocaste se défie des oracles d'Apollon. C'est ainsi qu'on décide presque toujours dans le monde; et ceux qui sont accoutumés à juger de la sorte ne se corrigeront pas par la lecture de cette lettre; peut-être même ne la liront-ils point.

Je ne prétends donc point ici faire taire la calomnie, elle est trop inséparable des succès; mais du moins il m'est permis de souhaîter que ceux qui ne sont en place que pour rendre justice ne fassent point de malheureux sur le rapport vague et incertain du premier calomniateur. Faudra-t-il donc qu'on regarde désormais comme un malheur d'être connu par les talents de l'esprit, et qu'un homme soit persécuté dans sa patrie, uniquement parcequ'il court une carrière dans laquelle il peut faire honneur à sa patrie même?

Ne croyez pas, monsieur, que je compte parmi les preuves de mon innocence le présent dont M. le Régent a daigné m'honorer; cette bonté pourrait n'être qu'une marque de sa clémence: il est au nombre des princes qui, par des bienfaits, savent lier à leur devoir ceux mêmes qui s'en sont écartés. Une preuve plus sûre de mon innocence c'est qu'il a daigné dire que je n'étais point coupable, et qu'il a reconnu la calomnie lorsque le temps a permis qu'il pût la découvrir.

Je ne regarde point non plus cette grace que monseigneur le duc d'Orléans m'a faite, comme une récompense de mon travail, qui ne méritait tout au plus que son indulgence; il a moins voulur me récompenser que m'engager à mériter sa protection.

Sans parler de moi, c'est un grand bonheur pour les

terres que nous vivions sous un prince qui aime les beauxaris autant qu'il hait la flatterie, et dont on peut obtenir la protection plutôt par de bons ouvrages que par des lessanges, pour lesquelles il a un dégoût peu ordinaire dans ceux qui, par leur naissance et par leur rang, sont exposes à être loués toute leur vie.

## LETTRE H.

Monsieur, avant que de vous faire lire ma tragedie, souffres que je vous previenne sur le succès qu'elle a eu, sou pas pour m'en applitudir, mais pour vous assurer comblen je m'en defie.

Je sais que les premiers applaudimements du public ne sent pas toujours de surs garants de la bonte d'un ouvrage. Souvent un auteur doit le succès de sa piece ou à l'ait des seteurs qui la jouent, ou à la décision de quelques anns secredites dans le monde, qui entrainent pour un temps les suffrages de la multitude; et le public est étoune, quelques mois après, de s'ennuyer à la lecture du même surrage qui lui arrachait des larmes à la représentation.

Je me garderai donc bjen de me prevalon d'un succes jaut-étre possager, et dont les comediens out plus à s'apl'audir que moi-mêmes

On ne voit que trop d'auteurs dramatiques qui impriment à la tête de leurs ouvrages des prefaces plemes de vanise; « qui comptent les princes et les princeses qua « sont venus pleures aux representations; qui ne donnent « d'autres réponses à leurs censeurs que l'approbation du » public »; et qui enfin, après s'être places à côte de Corneille et de Macine, se trouvent confondus dans la foule des mauvais auteurs, dont ils sont les seuls qui s'exceptent.

l'eviteral du moins ce ridicule; je vous parlerai de ma piece plus pour avouer mes defauts que pour les excuser; mais aussi je trajterai Hophocla et Corneille avec autaut de liberté que je me traiterai moi-même avec justice,

J'examineral les trois Obdipes avec une égale exactitude. Le respect que j'ai pour l'antiquité de Bophocle et pour le mérite de Corneille ne m'avenglera pas sus leurs défauts; l'amour-propre ne m'empéchera pas non plus de trouver les miens. Au reste, ne regardez point ces dissertations comme les décisions d'un critique orgueilleus, mais comme les doutes d'un jeune homme qui cherche a s'éclairer, La décision ne convient ni a mon âge, ni à mon peu de génie; et si la chaleur de la composition m'arrache quelques termes peu mesurés, je les désavoue d'avance, et je déclare que je ne prétends parler affirmativement que sur mes fautes.

# LETTRE 111,

CONTENANT LA CRITIQUE DE L'ORDIPE DE ROPHOGLE.

Monsieur, mon peu d'érudition ne me permet pas d'exsminer « si la tragédie de Sophoche fait son imitation par « le discours, le nombre, et l'harmonie; ce qu'Aristote « appelle expressément un discours agréablement assai « somé!. » Jo ne discuterai pas non plus « si c'est mue plus « du premier genro, simple et implexe; simple, parce « qu'elle n'a qu'une seule catastrophe; et implexe, parce « qu'elle a la reconnaissance avec la péripétie, »

• Je vous rendrai seulement comple avec simplicité des androits qui ra'ont révolté, et sur lesquels j'ai besoin des lumières de ceux qui, connaissant mieux que moi les su ciens, peuvent mieux excuser tous leurs défauts.

La scene ouvre, dans Sophoele, par un chœur de Thé bains prosternés aux piads des autels, et qui, par leurs larmes et par leurs cris, demandent aux dieux la fin de

<sup>\*</sup> M. Dieres, perfore ene l'Oksigne de Roydinele

leurs calamités. Oldipe, leur libérateur et leur roi, parait au milieu d'eux,

a Jesuis Okdips, leur ditell, si vanté par tout le monde.» Il y a quelque apparence que les Thébalty n'ignoraient pas qu'il s'appalait Okdips.

A l'égard de cette grande réputation dont il se vante, M. Dacier dit que c'est une adresse de Sophode, qui veut fonder par la le caractère d'Ofdipe, qui est orgueilleux.

"Mes enfants, dit Offdips, quel est le sujet qui vous améne ici? "Le grand-prêtre lui répond : « Vous voyes a devant vous des jeunes gens et des vieillards. Moi qui « vous parle, je suis le grand-prêtre de Jupiter. Votre ville « est comme un vaisseau battu de la tempéte ; elle est prête « d'être abimée, et n'a pas la force de surmonter les flots « qui fondent sur elle, » De là le grand-prêtre prend occasion de faire une description de la peste, dont Offdipe etait aussi bien informé que du nom et de la qualité du grand-prêtre de Jupiter. D'ailleurs ce grand-prêtre rend-il son homélie bien pathétique, en comparant une ville pestiferée, couverte de morts et de mourants, à un vaisseau battu par la tempête? Ce prédicateur ne savait-il pas qu'on affaiblit les grandes choses quand on les compare aux petites?

Tout cela n'est guère une preuve de cette perfection où l'on prétendait, il y a qualques années, que sophocle avait poussé la tragédiet et il ne parait pas qu'on ait si grand tort dans ce siècle de cefuser son admiration à un poète qui n'emploie d'autre artifice pour faire connaître ses personnages que de faire dire à l'un, « Je m'appelle Obdipe, « si vanté par tout le monde »; et à l'autre, « Je suis le « grand-prêtre de Jupiter, » Cette grossiereté n'est plus regardée aujourdémi comme une noble simplicité.

La description de la peste est intercompue par l'arrivee de Gréon, frère de Jocaste, que le roi avait envoyé con sulter l'oracle, et qui commence par dire à OEdipe :

" Seigneur, nous avous en autrefois un roi qui s'appelait
" Lauis.

#### OFDIPE.

Je le sais, quoique je ne l'aie jamais vu.

CRÉON.

"Il a été assassiné, et Apollon veut que nous puni-

#### OEDIPE.

"Fut-ce dans sa maison ou à la campagne que Laius "fut tué?"

Il est déjà contre la vraisemblance qu'Olèdipe, qui règne depuis si long-temps, ignore comment son prédécesseur est mort; mais qu'il ne sache pas même si c'est aux champs ou à la ville que ce meurtre a été commis; et qu'il ne donne pas la moindre raison ni la moindre excuse de son ignorance, j'avoue que je ne connais point de terme pour exprimer une pareille absurdité.

C'est une faute du sujet, dit-on, et non de l'auteur: comme si ce n'était pas à l'auteur à corriger son sujet lors-qu'il est défectueux! Je sais qu'on peut me reprocher à peu près la même faute; mais aussi je ne me ferai pas plus de grace qu'à Sophocle, et j'espère que la sincérité avec laquelle j'avoucrai mes défauts justifiera la hardiesse que je prends de relever ceux d'un ancien.

Ce qui suit me paraît également déraisonnable. OEdipe demande s'il ne revint personne de la suite de Laius à qui l'on puisse en demander des nouvelles; on lui répond « qu'un de ceux qui accompagnaient ce malheureux roi « s'étant sauvé, vint dire dans Thébes que Laïus avait été « assassiné par des voleurs, qui n'étaient pas en petit, « mais en grand nombre. »

Comment se peut-il faire qu'un témoin de la mort de Laïus dise que son maître a été accablé sous le nombre, lorsqu'il est pourtant vrai que c'est un homme seul qui a tué Laïus et toute sa suite?

Pour comble de contradiction, (Ædipe dit, au second acte, qu'il a oui dire que Laius avait été tué par des voyageurs, mais qu'il n'y a personne qui dise l'avoir vu; et Jo-

e 22ta , an troisiame acta, en parlant de la mort de ce roi , s'explique amai à OEdrpa :

- hoyez bien persuadé, seigneur, que celui qui accompagneit Laius a rapporté que son maître agait été assusiné par des voleurs; il ne saurait changer présentement ni parler d'une autre maniere; toute la ville l'a entendu comme moi, »

Les Thébains auraient été bien plus à plaindre, si l'enigme du sphinx n'avait pas été plus aisée à deviner que toutes ces contradictions.

Mais ce qui est encore plus étonnant, ou plutôt ce qui ne l'est point après de telles fautes contre la vraisemblance, c'est qu'll'Aipe, lorsqu'il apprend que Phorbas vit encore, ne songe pas seulement a le faire chercher; il s'amuse à faire des imprécations et à consulter les oracles, sans donner ordre qu'on amène devant lui le seul homme qui pouvait lui fournir des lumières. Le chœur lui-même, qui est si intéresse à voir finir les malheurs de Thèbes, et qui donne toujours des conseils à Ordipe, ne lui donne pas celui d'interroger ce témoin de la mort du feu roi; il le pue seulement d'envoyer chercher Tiresie.

Enfin Phorbas arrive au quatrieme acte, Ceux qui ne comoissent point Sophocle s'imaginent sans doute qu't Midipa, impatient de connaître le meurtrier de Laius et de cendre le vie aux Thébains, va l'interrogée avec empressement aur la mort du seu rest Rien de tout cele. Sophocle cubble que le vengennes de le mort de Laius est le sujet de ca pièce : on ne dit pas un mot a Phorbas de cette aventure ; et le tragédie finit sans que Phorbas ait senlement cuvert le bouche sue le mort du roi son maître. Mais continuent à caminer de suite l'ouvrage de Sophocle.

Lorsque Gréen a appris à Ch'dipe que Latus a été assassiné par des volours qui n'etaient pas en petit, mais en firand nombre, Ol'dipe répond, au sans de plusieurs interprétas: « Comment des volours auraient-ils pu entreprendre est attentat, puisque Laius n'avait point d'ar« gent sur lui?» La plupart des autres scoliastes entendent autrement ce passage, et font dire à OEdipe: « Comment « des voleurs auraient-ils pu entreprendre cet attentat, si « on ne leur, avait donné de l'argent? Mais ce sens-la n'est guère plus raisonnable que l'autre: on sait que des voleurs n'ont pas besoin qu'on leur promette de l'argent pour les engager à faire un mauvais coup.

Puisqu'il dépend souvent des scoliantes de faire dire tout ce qu'ils veulent à leurs auteurs, que leur coûterait-il

de leur donner un peu de bon sens?

OEdipe, au commencement du second acte, au lieu de mander Phorbas, fait venir devant lui Tirésie. Le roi et le devin commencent par se mettre en colère l'un contre l'autre. Tirésie finit par lui dire:

" C'est vous qui étes le meurtrier de Laïus. Vous vous " croyez fils de Polybe, roi de Corinthe, vous ne l'étes " point; vous étes Thébain. La malédiction de votre père " et de votre mère vous a autrefois éloigné de cette terre; " vous y étes revenu, vous avez tué votre père, vous avez " épousé votre mère, vous étes l'auteur d'un inceste et d'un " parricide; et si vous trouvez que je mente, dites que je " ne suis pas prophète. "

Tout cela na ressemble guère à l'ambiguité ordinaire des oracles: il était difficile de s'expliquer moins obscurément; et si vous joignez aux paroles de Tirésie le reproche qu'un ivrogne a fait autreform OEdipe qu'il n'était pas fils de Polybe, et l'oracle d'Apollon qui lui prédit qu'il tuerait son père et qu'il épouserait sa mère, vous trouverez que la pièce est entièrement finie au commencement de ce second acte.

Nouvelle preuve que Sophocle n'avait pas perfectionne son art, puisqu'il ne savait pas même preparer les éventments, ni cacher sous le voile le plus mince la catastrophe des ses pièces.

Allons plus loin. OEdipe traite Tirésie de fou et de vieux enchanteur: cependant, à moins que l'esprit ne lui ait tourné, il doit le regarder comme un véritable prophète.

Eh! de qual étonnament, de quelle horreur ne doit il point être frappé en apprenant de la bouche de Tirésie tout ce qu'Apolion lui a prédit autrefois? Quel, retour ne doit-il point faire sur lui-même en apprenant ce rapport fatal qui se trouve entre les reproches qu'on lui a faits à Corinthe qu'il n'était qu'un fils supposé, et les oracles de Thébes qui lui disept qu'il est Thébain? entre Apollon qui lai a prédit qu'il éponserait sa mère, et qu'il tuerait son père, et Tirence and his apprend after new deation affreux noist remain? Cependant, comme s'il avait perdu la mémoire de ces événements épouvantables, il ne lui vient d'autre idée que de soupconner Créon, son ancien et fidele ami (comme il l'ajtpelle). d'avoir tue laiture et cela, sans aucune raison. sans aucun fondement, sans que la moindre jour puisse autoriser ses soupeons, et (pulsqu'il faut appeler les choses , par lenr nom) avec tine extravagance dont il n'y a guere d'exemple parmi les modernes, ni même parmi les au-

Quoi! tu oses paratra devant moi! dit-il h Créon; tu
 as l'audace d'entrer dans ce palais, toi qui es assurément
 le meurtrier de Laïus, et qui as manifestement conspiré
 contre moi pour me ravir ma couronne!

a Voyons, dis-moi, an non des diaux, as-tu remarqué en moi de la làcheté ou de la folie pour que tu ales ensempris un si hardi dessein? N'est-ce pas la plus folle de a toutes les entreprises que d'aspirer à la royanté sans a troupes et sans amis, comme si, sans ce secours, il était a aisé de monter au trône?

## Créon lui répond :

a Vous changerez de sentiment si vous me donnez le stemps de parler. Pensez vous qu'il y ait un homme au se monde qui préférit d'être roi, avec toutes les frayeurs et stoutes les craintes qui accompagnent la royauté, à vivre s'dans le sein du repos avec toute la sûreté d'un particus dier qui, sous un autre nom, possèderait la même puis sance?

Un prince qui sernit accuse d'avoir conspire contre son

roi, et qui n'aurait d'autre preuve de son innocence que le verbiage de Créon, aurait grand besoin de la clémence de son maître. Après tous ces longs discours, étrangers au sujet, Créon demande à OEdipe:

" Voulez-vous me chasser du royaume?

#### ORDIPE.

"Ce n'est pas ton exil que je veux; je te condamne à la mort.

### CRÉON.

" Il faut que vous fassiez voir auparavant si je suis cou-" pable.

#### OKDIPE.

u Tu parles en homme résolu de ne pas obéir.

CRÉON.

" C'est parceque vous étes injuste.

OEDIPE.

" Je prends mes suretés.

CRÉON.

« Je dois prendre aussi les miennes.

OFDIPE.

a O Thébas l Thébes !

#### CRÉON.

" Il m'est permis de crier aussi: Thébes! Thébes! "

Jocaste vient pendant ce beau discours, et le chœur la prie d'emmener le roi; proposition très sage, car, apretoutes les folies qu'OEdipe vient de faire, on ne ferait pas mal de l'enfermer.

#### JOCASTE.

a l'emménerai mon mari quand j'auvai appris la cause a de ce désordre.

#### LE CHOEUR.

" OEdipe et Créon ont eu ensemble des paroles sur des "rapports fort incertains. On se pique souvent sur des " soupçons très injustes.

<sup>.</sup> On avertit qu'on a sujvi partout la traduction de M. Dacier.

JOCASTE.

- "Cela est-il venu de l'un et de l'autre?
- « Oui, madame.

JOCASTE.

" Queiles paroles ont-ils donc eues?

« C'est assex, madame; les princes n'ont pas poussé la « chose plus loin, et cela suffit. »

Effectivement, comme si cela suffisait, Jocaste n'en demande pas davantage au chœur.

C'est dans cette scène qu'Ofédipe raconte à Jocaste qu'un jour à table, un homme ivre lui reprocha qu'il étoit un fils supposé: « J'allai, continue-t-il, trouver le roi et la « reine; je les interrogeai sur ma naissance; ils furent tous « deux très fàchés du reproche qu'on m'avait fait. Quoique « je les aimasse avec beaucoup de tendresse, cette injure, « qui était devenue publique, ne laissa pas de me demeurer « sur le cœur, et de me donner des soupçons. Je partis « donc, à leur insu, pour aller à Delphos: Apollon ne « daigna pas répondre précisément à ma demande; mais il « me dit les choses les plus affreuses et les plus épouvan» « tables dont on ait jamais ouï parler: Que j'épouserais in» failliblement ma propre mère; que je ferais voir aux « hommes une race mallicureuse qui les remplirait d'horareur, et que je serais le nicurrier de mon père. »

Voilà encore la pièce finie. On avait prédit à Jocaste que son fils tremperait ses mains dans le sang de Laïus, et porterait ses crimes jusqu'au lit de sa mère. Elle avait fait exposer ce fils sur le mont Cithéron, et lui avait fait percer les talons (comme elle l'avoue dans cette même scène): Ofédipe porte encore les circatrices de cette blessure; il sait qu'on lui a reproché qu'il n'était point fils de l'olybe : tout cela n'est-il pas pour Ofédipe et pour Josaste une démonstration de leurs malheurs? et n'y a-t-il pas un aveuglement ridicule à en douter?

Je sais que Jocaste ne dit point dans cette scène qu'elle

dût un jour épouser son fils; mais cels même est une nouvelle faute. Car, lorsqu'OEdipe dit à Jocaste, « On m's « prédit que je souillerais le lit de ma mère, et que mon « père serait massacré par mes mains », Jocaste doit répondre sur-le-champ, » On en avait prédit autant à mon « fils »; ou du moins elle doit faire sentir au spectateur qu'elle est convaincue, dans ce moment, de son malheur.

Tant d'ignorance dans OEdipe et dans Jocaste n'est qu'un artifice grossier du poète, qui, pour donner à sa pièce une juste étendue, fait filer jusqu'au cinquième acte une reconnaissance déjà manifestée au second, et qui viole les règles du sens commun, pour ne point manquer

en apparence à celles du théâtre.

Cette même faute subsiste dans tout le cours de la pièce. Cet OEdipe, qui expliquait les énigmes, n'entend pas les choses les plus claires. Lorsque le pasteur de Corinthe lui apporte la nouvelle de la mort de Polybe, et qu'il lui apprend que Polybe n'était pas son père, qu'il a été exposé par un Thébain sur le mont Cithéron, que ses pieds avaient été percés et liés avec des courroies, OEdipe ne soupconne rien encore : il n'a d'autre crainte que d'étre né d'une famille obscure; et le chœur, toujours présent dans le cours de la pièce, ne prête aucune attention à tout ce qui auroit du instruire OEdipe de sa naissance. Le chœur, qu'on donne pour une assemblée de gens éclairés, montre aussi peu de pénétration qu'OEdipe; et, dans le temps que les Thébains devraient être saisis de pitié et d'horreur à la vue des malheurs dont ils sont témoins, il s'écrie : " Si " je puis juger de l'avenir, et si je ne me trompe dans men « conjectures, Cithéron, le jour de demain ne se passera « pas que vous ne nous fassiez connaître la patrie et la « mère d'OEdipe, et que nous ne menions des danses en « votre honneur, pour vous rendre graces du plaisir que " vous aurez fait à nos princes. Et vous, prince, duquel « des dieux étes-vous donc fils? Quelle nymphe vous a eu « de Pan, dieu des montagnes? Étes-vous le fruit des « amours d'Apollon? car Apollon se platt aussi sur les

" montagnes. Est-ce Mercure, ou Bacchus, qui se tient « aussi sur les sommets des montagnes? etc. »

Enfin celui qui a autrefois exposé Offdipe arrive sur la scène. Offdipe l'interroge sur sa naissance; curiosité que M. Dacier condamne après Plutarque, et qui me parattrait la scule chose raisonnable qu'Offdipe ent faite dans toute la pière, si cette juste envie de se connaître n'était pas accompagnée d'une ignorance ridicule de lui-même.

OEdipe sait done enfin tout son sort au quatrième acte, Voilà done encore la pièce finie,

M. Dacier, qui a traduit l'Ol'dipe de Sophocie, prétend que le spectateur attend avec besucoup d'impatience le parti que prendra Jocaste, et la manière dont Ol'dipe accomplira sur lui-même les maiédictions qu'il a prononcées contre le meurtrier de Laïus. J'avais été séduit là-dessus par le respect que j'ai pour ce savant homme, et j'étais de son sentiment lorsque je lus sa traduction. La représentation de ma pièce m'a bien détrompé; et j'ai reconnu qu'on peut saus péril louer tant qu'on veut les poètes grecs; mais qu'il est dangereux de les imiter.

J'avais pris dans Bophoole une partie du récit de la mort de Jocaste et de la catastrophe d'Oldipe. J'ai senti que l'attention du apectateur diminuait avec son plaisir au récit de cette catastrophe : les esprits, remplis de terreur au moment de la reconnaissance, n'écoutaient plus qu'avec denoût la fin de la pièce. Peut-être que la médiocrité des vers en était la cause, peut-être que le spectateur, à qui cette catastrophe est connue, regrettait de n'entendre rien de nouveaus peut-être aussi que la terreur ayant été poussée h son comble, il était impossible que le reste ne parût lauguimant. Qual qu'il en sait; je me suis cru abligé de retrancher ce recit, qui n'était pas de plus de quarante vers; et dans Sophoele, il tient tout le cinquième acte. Il y a grande apparence qu'on ne doit point passer à un ancien deux ou trois cents vers inutiles, lorsqu'on n'en passe pas quarante à un moderne.

M. Dacier avertit dans ses notes que la pièce de Sophocle

n'est point finie au quatrième acte. N'est-re pas avonce qu'elle est finie que d'être obligé de prouver qu'elle ne l'est pas l'On ne se trouve pas dans la nécessité de faire de pareilles notes sur les tragédies de Corneille et de Racine; il n'y a que les Hornees qui auraient besoin d'un tel commentaire; mais le cinquième acte des Hornees n'en parattrait pas moins défectueux.

Je ne puis m'empécher de parler ici d'un endroit du cinquième acte de Sophocle, que Longin a admiré, et que

Boileau a traduit :

Hymen, funeste hymen, tu m'as donné la vie; Mais dans ces mêmes flancs où je fus renfermé Tu fais rentrer ce sang dont tu m'avois formé; Et par là tu produis et des fils et des pères, Des frères, des maris, des femmes, et des mères, Et tout ce que du sort la maligne fureur Fit jamais voir au jour et de honte et d'horreur.

Premièrement, il fallait exprimer que c'est dans la même personne qu'on trouve ces mères et ces maris, car il n'y a point de mariage qui ne produise de tout cela. En second lieu, on ne passerait pas aujourd'hui à OEdipe de faire une si curieuse recherche des circonstances de son crime, et d'en combiner ainsi toutes les horreurs; tant d'exactitude à compter tous ses titres incestueux, loin d'ajouter à l'atrocité de l'action, semble plutôt l'affaiblir.

Ces deux vers de Corneille disent beaucoup plus :

Ce sont eux qui m'ont fait l'assassin de mon père ; Ce sont eux qui m'ont fait le mari de ma mère.

Les vers de Sophocle sont d'un déclamateur, et ceux de

Corneille sont d'un poète.

Vous voyez que, dans la critique de l'OEdipe de Sophocle, je ne me suis attaché à relever que les défauts qui sont de tous les temps et de tous les lieux : les contradictions, les absurdités, les vaines déclamations, sont des fautes par tout pays.

Je ne suis point étonné que, malgré tant d'imperfer

tions, Sophocle ait surpris l'admiration de son siècle : l'hermonie de ses vers et le pathétique qui régne dans son etyle ont pu séduire les Athéniens, qui, avec tout leur esprit et toute leur politesse, ne pouvaient avoir une juste sdée de la perfection d'un art qui était encore dans son enfance.

Hophocle touchait au temps où la tragédie fut inventée: Eschyle, contemporain de Hophocle, était le premier qui se fût evisé de mettre plusieurs personnages sur la acène. Neus sommes aussi touchés de l'éhauche la plus grossière dans les premières découvertes d'un art que des beautés les plus achevées lorsque la perfection nous est une fois connue. Ainsi hophocle et Euripide, tout imparfaits qu'ils sont, ont autant réussi chez les Athéniens que Corneille et Racine parmi nous. Nous devons nous-mêmes, en blâmant les tragédies des Grees, respecter le génie de leurs auteurs: leurs fautes sont sur la compta de leur siècle, leurs beautés n'appartiennent qu'à eux; et il est à croire que, s'ils étaient nés de nos jours, ils auraient perfectionné l'art qu'ils ont presque inventé de leur temps.

Il est vrai qu'ils sont bien déchus de cette haute estime ou ils étaient autrefois : leurs ouvrages sont aujourd'hui ou ignorés ou méprisés; mais je crois que cet oubli et ce mépris sont au nombre des injustices dont on peut accuer notre siècle. Leurs ouvrages méritent d'être lus, sans deute; et, s'ils sont trop défectueux pour qu'on les approuve, ils sont aussi trop plains de beautés pour qu'on les méprise entièrement.

Éuripide surtout, qui me paraît si supérieur à Sophocle, et qui scrait le plus grand des poétes, s'il était né dans un semps plus éclairé, a laissé des ouvrages qui décélent un génie parfait, malgré les imperfections de ses tragédies.

Eh! quelle idée ne doit-on point avoir d'un poète qui a prété des sentiments à Racine même? Les endroits que ce grand homme a traduits d'Euripide, dans son inimitable rôle de Phédre, ne sont pas les moins beaux de son ouvrage. Dieux, que ne suis-je assise à l'embre des forêts !
Quand pourrai-je, au travers d'une noble poussière,
Suivre de l'œit un char fayant duns le carrière?
...... Insensée, où suis-je ? et qu'ai-je dit ?
Où laissè-je égarer mes vœux et mon esprit ?
Je l'ai perdu, les dieux m'en ont ravi l'usage.
CEnone, la rougeur me couvre le visage;
Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs,
Et mes yeux, malgré moi, se remplissent de pleurs.

Presque toute cette scène est traduite mot pour mot d'Euripide. Il ne faut pas cependant que le lecteur, séduit par cette traduction, s'imagine que la pière d'Euripide soit un bon ouvrage : voilà le seul bel endroit de sa tragédie, et même le seul raisonnable; car c'est le seul que Racine ait imité. Et comme on ne s'avisera jamais d'approuver l'Hippolyte de Sénèque, quoique Racine ait pris dans cet auteur toute la déclaration de Phèdre, aussi ne doit-on pas admirer l'Hippolyte d'Euripide pour trente ou quarante vers qui se sont trouvés dignes d'être imités par le plus grand de nos poètes.

Molière prensit quelquesois des scènes entières dans Cyrano de Bergerac, et dissit pour son excuse : « Cette « scène est bonne; elle m'appartient de droit : je reprends « mon bien partout où je le trouve, »

Racine pouvait à peu près en dire autant d'Euripide.

Pour moi, après vous avoir dit bien du mal de Sophocle, je suis obligé de vous en dire tout le bien que j'en sais : tout différent en cela des médisants, qui commencent toujours par louer un homme, et qui finissent par le rendre ridicule.

J'avoue que peut-être sans tophocle je ne serais jamais venu à bout de mon Offdipe; je ne l'aurais même jamais entrepris. Je traduisis d'abord la première scène de mon quatrième acte: celle du grand-prêtre qui accuse le roi est catièrement de lui; la scène des deux visillards lui appartient encore. Je voudrais lui avoir d'autres obligations, je les avouerais avec la même bonne foi. Il est vrai que,

comme je lui dois des beautés, je lui dels aussi des fautes : et j'en parleral dans l'examen de ma pièce, où j'espère vous rendre compte des miennes.

## LETTRE IV.

CONTENANT LA CRITIQUE DE L'ORDIPE DE CORNEILLE.

Monsieur, après vous avoir fait part de mes sentiments sur l'Offdipe de Sophocie, je vous dirai ce que je pense de celui de Cornaille. Je respecte beaucoup plus, sans doute, ce tragique français que le grec; mais je respecte encore plus la vérité, à qui je dois les premiers égards. Je crois même que quiconque ne sait pas connaître les fautes des grands hommes est incapable de sentir le prix de leurs perfections. J'ose donc critiquer l'OEdipe de Corneille; et le le feral avec d'autant plus de liberté, que je ne crains point que vous me soupconniez de jalousie, ni que vous me reprochieg de vouloir m'égaler à lui. C'est en l'admirant que je hasarde ma censure, et je crois avoir une estime plus véritable pour ce fameux poéte, que ceux qui jugent de l'OEdipe par le nom de l'auteur, non par l'ouvrage meme, et qui eussent méprisé dans tout autre ce qu'ils admirent dans l'auteur de Cinna.

Corneille sentit bien que la simplicité ou plutôt la sécheresse de la tragédie de Sophocle na pouvait fournir toute l'étendue qu'exigent nos pièces de théâtre. On se trompe fort lorsqu'on pense que tous ces sujets, traités autrefois avec succès par Sophocle et par Euripide, l'Okdipe, le Philoctète, l'Électre, l'Iphigdnie en Tauride, sont des sujets houreux et aisés à manier : ce sont les plus ingrats et les plus impraticables; ce sont des sujets d'une ou de deux scenes tout au plus, et non pas d'une tragédie. Je sais qu'on ne peut guère voir sur le théâtre des evénements plus affreux ni plus attendrissants; et c'est cela même qui rend le succes plus difficile. Il faut joindre

à ces événements des passions qui les préparent : si ces passions sont trop fortes, elles étouffent le sujet; si elles sont trop faibles, elles languissent. Il fallait que Corneille marchât entre ces deux extrémités, et qu'il suppléât, par la fécondité de son génie, à l'aridité de la matière. Il choisit donc l'épisode de Thésée et de Dircé; et quoique cet épisode ait été universellement condamné, quoique Corneille eût pris dès long-temps la glorieuse habitude d'avouer ses fautes, il ne reconnut point celle-ci; et parceque cet épisode était tout entier de son invention, il s'en applaudit dans sa préface : tant il est difficile aux plus grands hommes, et même aux plus modestes, de se sauver des illusions de l'amour-propre.

Il faut avouer que Thésée joue un étrange rôle pour un héros. Au milieu des maux les plus horribles dont un peuple puisse être accablé, il débute par dire que,

Quelque ravage affreux qu'étale ici la peste, L'absence aux vrais amants est encor plus funeste.

Et parlant, dans la troisième scène, à OEdipe:

## OEdipe répond :

Quoi! ses yeux, prince, vous ont blessé?
Je suis fâché pour vous que la reine sa mère
Ait su vous prévenir pour un fils de son frère.
Ma parole est donnée, et je n'y puis plus rien:
Mais je crois qu'après tout ses sœurs la valent bien.
TRÉSÉE.

Antigone est parfaite, Ismène est admirable; Dircé, si vous voulez, n'a rien de comparable; Mas sont l'une et l'autre un chef-d'œuvre des cieux;

Mais. . . . . . . . . .

Con'out pas offensor dous at chargeantes smure

Que voir en leur sinds suesi quelques deureurs.

Il faut avouer que les discours de Guillot-Gorju et de Tabarin ne sont guère différents.

Gependant l'ombre de Latus demande un prince ou une princesse de son sang pour victime : Dires, seul reste du sang de ce roi, est prête à s'immoler sur le tombeau de son pere; Thésée, qui veut mourir pour elle, lui fait accroire qu'il est son frère, et ne laisse pas de lui parler d'amour malgré la nouvelle parenté.

J'ai mêmes yeux encore, et vous mêmes appas.
Mon ceur n'écoute point ce que le sang veut due .
C'est d'amour qu'il gémit , c'est d'amour qu'il souphe ,
Et, pour pouvoir sans crime en goûter in douceur,
Il se révolte exprès contre le nom de sœur.

Cependant, qui le croirait? Thésée, dans cette même scène, se lasse de son stratagème. Il ne peut pas soutenir plus long-temps le personnage de frère; et, sans attendre que le frère de Direé soit connu, il lui avone toute la feinte, et la remet par la dans le péril dont il voulait la tirer, en lui disant pourtant

Que l'amour, pour défendre une si chère vie, Peut faire vanité d'un peu de tromperse

Enfin, lorsqu'Ol'dipe reconnait qu'il est le meurtrier de Laus, Thésée, au lieu de plaindre ce malheureux roi, lui propose un duel pour le lendemain, et il épouse Dircé à la fin de la pièce, Ainsi la passion de Thésée fait tout le sujet de la tragédie, et les malheurs d'Ol'dipe n'en sont que l'épisode.

Dires, personnage plus défectueux que Thésée, passe tout son temps à dire des injures à Oldipe et à sa mère : elle dit à Joraste, sans détour, qu'elle est indigne de vivre :

Votre second hymen put avoir d'autres causes : Mais j'oserai vous dire, à bien juger des choses ; Que, pour avoir reçu la vie en votre flanc, J'y dois aveir succi fort peu de votre sang. Celui du grand Laïus, dont je m'y suis formée, Trouve bien qu'il est doux d'aimer et d'être aimée; Mais il ne trouve pes qu'on soit digne du jour, Quand aux soins de sa gloire on préfère l'amour.

Il est étonnant que Corneille, qui a senti-ce défaut, ne l'ait connu que pour l'excuser. « Ce manque de respect, « dit-il, de Dircé envers sa mère ne peut être une faute de « théâtre, puisque nous ne sommes pas obligés de rendre « parfaits ceux que nous y fesons vois. » Non, sans doute, on n'est pas obligé de faire des gens de bien de tous ses personnages; mais les bienséances exigent du moins qu'une princesse qui a assez de vertu pour vouloir sauver son peuple aux dépens de sa vie, en ait assez pour ne point dire des injures atroces à sa mère.

Pour Jocaste, dont le rôle devrait être intéressant, puisqu'elle partage tous les mallieurs d'OEdipe, elle n'en est pas même le témoin; elle ne paraît point au cinquieme acte, lorsqu'OEdipe apprend qu'il est son fils : en un mot, c'est un personnage absolument inutile, qui ne sert qu'à raisonner avec Thésée, et à excuser les insolences de sa fille, qui agit, dit-elle,

En amante à bon titre, en princesse avisée.

Finissons par examiner le rôle d'OEdipe, et avec lui la contexture du poème.

OEdipe commence par vouloir marier une de ses filles avant que de s'attendrir sur les malheurs des Thébains; bien plus condamnable en cela que Thésée, qui, n'étant point chargé, comme lui, du salut de tout ce peuple, peut sans crime écouter sa passion.

Cependant, comme il falisit bien dire, au premier sete, quelque chose du sujet de la pièce, on en touche un mot dans la cinquième scène. Of dipe soupçonne que les dieux sont irrités contre les Thébains, parceque Jocaste avait autrefois fait exposer son fils, et trompé par là les oracles

les d**ieux qui prédissiont que se file tuernit enn** pare et Junt**eeratt en mòre.** 

it ma semble qu'it doit plutôt croire que les étans sons sustants que locaste sit étouffé un monstre au herreaux s vesisembleblement ils n'ont prédit les crimes de ce fils prafin qu'on l'empéchét de les commettre.

Locasia soupenina, avec anssi pen de fondement, que co dieux punissant les l'hébains de n'avoir pas vengé la nort de Lams. Elle prétend qu'on n'a jamais pu venger ette mort : comment donc peut-elle croire que les dieux a punissent de n'avoir pas fait l'impossible?

Avec mains de fundament encore (Midipa répond :

Provestina-nona en punis des brigands inconnus ; Qua pent-dise jamais en ces briga on n'a viu ? Et come m'aves dis veni, pent etre ar-ja mor-même Enc terris de ces brigands venge la diadenna; An lieu même, au temps mome ; attaque ceul par trois . L'en laisent de na sans vie ; et mis l'autes ans alons

chalipe n'a aucune raison de croire que ces trois voya curs fussent des brigands, prisqu'au quatrième acte, cosque Phorbas parait devant bui, il lui dit

ka in fua un des trois que je sus serdies Come en passage étente qu'il fallos disputes

N'il les a arrétés lui-même, et s'il ne les a combattus que passagu'ils ne voulaient pas lui céder le pas, il n'a point les prendre pour des voleurs, qui font ordinatrement les peu de ces des céramonies, et qui songent plutot à léponiller les passants qu'a leur disputer le haut du pavé.

Mais il me semble qu'il y a dans cet endroit une faute course plus grande. Oblitpe avoue a Jocaste qu'il s'est batta contre trois inconnus, au temps même et an lieu mone en Lans a été tué, Jocaste sait que Lans n'avait see lui que deux compagnens de voyage : ne devait-elle donc pas soupgenner que Lans est peut-étre mort de la main d'Oblipe? Cependant elle ne fait nulle attention a cet avan, de peur que la piéce ne finisse au premier acte;

elle ferme les yeux sur les lumières qu'OEdipe lui donne: et, jusqu'à la fin du quatrième acte, il n'est pas dit un mot de la mort de Laïus, qui pourtant est le sujet de la pièce. Les amours de Thésée et de Dircé occupent toute la scène.

C'est au quatrième acte qu'OEdipe, en voyant Phorbas, s'écrie:

C'est un de mes brigands à la mort échappé, Madame, et vous pouvez lui choisir des supplices : S'il n'a tué Laïus, il fut un des complices.

Pourquoi prendre Phorbas pour un brigand? et pourquoi affirmer avec tant de certitude qu'il est complice de la mort de Laïus? Il me paraît que l'OEdipe de Corneille accuse Phorbas avec autant de légèreté que l'OEdipe de Sophocle accuse Créon.

Je ne parle point de l'action gigantesque d'OEdipe qui tue trois hommes tout seul dans Corneille, et qui en tue sept dans Sophocle. Mais il est bien étrange qu'OEdipe se souvienne, après seize ans, de tous les traits de ces trois hommes; « que l'un avait le poil noir, la mine assez fa« rouche, le front cicatrisé, et le regard un peu louche; « que l'autre avait le teint frais et l'œil perçant, qu'il était « chauve sur le devant et mêlé sur le derrière »; et, pour rendre la chose encore moins vraisemblable, il ajoute:

On en peut voir en moi la taille et quelques traits.

Ce n'était point à OEdipe à parler de cette ressemblance: c'était à Jocaste, qui, ayant vécu avec l'un et avec l'autre, pouvait en être bien mieux informée qu'OEdipe, qui n'a jamais vu Laïus qu'un moment en sa vie. Voilà comme Sophocle a traité cet endroit : mais il fallait que Corneille, ou n'eût point lu du tout Sophocle, ou le méprisat beaucoup, puisqu'il n'a rien emprunté de lui, ni beautés, ni défauts.

Cependant, comment se peut-il faire qu'OEdipe ait seul tué Laïus, et que Phorbas, qui a été blessé à côté de ce roi, dise pourtant qu'il a été tué par des voleurs? Il était difficile de concilier cette contradiction; et Joeaste, pour toute réponse, dit que

C'est un conte

Dont Phorbas, au retour, voulut cacher sa honte.

Cette petite tromperis de Phorbas devait-elle être la nœud de la tragédie d'OEdpe? Il s'est pourtant trouvé des gens qui ont admiré cette puérilité; et un homme distingue à la cour par son esprit m'a dit que c'était là la plus bel endroit de Corneille.

An cinquième acte, OEdipe, honteux d'avoir épousé la veuve d'un roi qu'il a massacré, dit qu'il veut se bannir et retourner à Corinthe; et cependant il envoie chercher Thesée et Dircé

Pour lire dans leur ame

B'ils préteraient la main à quelque sourde trame

Eh! que lui importe les sourdes trames de Dirce, et les pretentions de cette princesse sur une couronne à laquelle if renonce pour jamais?

Enfin il me paratt qu'Ol'dipe apprend avec trop de froideur son affreuse aventure. Je sais qu'il n'est point coupable, et que sa vertu peut le consoler d'un crime involontaire; mais s'il a assez de fermeté dans l'esprit pour sentir qu'il n'est que malheureux, doit-il se punir de son malheur? et s'il est assez furieux et assez désespéré pour se crever les yeux, doit-il être assez froid pour dire à Direé dans un moment si terrible:

Votre frère est connu ; le tavez-vous, madame ? Votre amour pour Thésée est dans un plein repos.

Aux crimes, malgré moi, l'ordre du ciel m'attache; Pour m'y faire tomber, à moi-même il me esche; Il offre, en m'aveuglant sur ce qu'il a prédit, Mon père à mon épée, et ma mère à mon lit. Helas! qu'il est bieu vrai qu'en valn on s'imagine Dérober notre vie à ce qu'il nous destine! Les soins de l'éviter font courir au-devant, Et l'adresse à le fuir y plonge plus avant. Doit-il rester sur le théâtre à débiter plus de quatrevingts vers avec Dircé et avec Thésée, qui est un étranger pour lui, tandis que Jocaste, sa femme et sa mère, ne sait encore rien de son aventure, et ne paraît pas sur la scène?

Voilà à peu près les principaux défauts que j'ai cru apercevoir dans l'OEdipe de Corneille. Je m'abuse peutétre; mais je parle de ses fautes avec la même sincérité que j'admire les beautés qui y sont répandues; et quoique les beaux morceaux de cette pièce me paraissent très inférieurs aux grands traits de ses autres tragédies, je désespère pourtant de les égaler jamais; car ce grand homme est toujours au-dessus des autres, lors même qu'il n'est pas entièrement égal à luf-même.

Je ne parle point de la versification : on sait qu'il n'a jamais fait de vers si faibles et si indignes de la tragédie. En effet, Corneille ne connaissait guère la médiocrité, et il tombait dans le bas avec la même facilité qu'il s'élevait au sublime.

J'espère que vous me pardonnerez, monsieur, la témérité avec laquelle je parle, si pourtant c'en est une de trouver mauvais ce qui est mauvais, et de respecter le nom de l'auteur sans en être l'esclave.

Et quelles fautes voudrait-on que l'on relevat? Seraient-ce celles des auteurs médiocres, dont on ignore tout, juqu'aux défauts? C'est sur les imperfections des grands hommes qu'il faut attacher sa critique; car si le préjugé nous fesait admirer leurs fautes, bientôt nous les imiterions, et il se trouverait peut-être que nous n'aurions pris de ces célèbres écrivains que l'exemple de mal faire.

# LETTRE V,

QUI CONTIENT LA CRITIQUE DU NOUVEL OEDIPE.

Monsieur, me voilà enfin parvenu à la partie de ma dissertation la plus aisée, c'est-à-dire à la critique de mon

auvrage; et, pour ne point perdre de temps, je commencerai par le premier défaut, qui est celui du sujet. Réguherement, la pièce d'Okdipe devrait finir au premier acte. Il n'est pas naturel qu'Okdipe ignore comment son prédecesseur est mort. Sophocle ne s'est point mis du tout en peine de corriger cette faute; Corneille, en voulant la sauver, a fait encore plus mai que Sophocle; et je n'ai pas meux réussi qu'eux. Okdipe, ches moi, parle ainsi à Jucaste.

On m'avait toujours dit que ce fut un Thébain
Qui leva aur son prince une coupable main
Pour moi qui, aur son trône élevé par vous-même,
Deux ans après sa mort si ceint le diadème,
Madamo, jusqu'ici respectant vos deuleurs,
Je n'ai point rappelé le sujet de vos pleurs.
Et, de vos seuls périls chaque jour slarmée,
Mon ame à d'autres soins semblait être termée.

Ce compliment ne me paraît point une excuse valable de l'ignorance d'Ol'dipe. La crainte de déplaire à sa femme en lui parlant de son premier mari ne doit point du tout l'empécher de s'informer des circonstances de la mort de son prédécesseur; c'est avoir trop de discrétion et trop peu de curiosité. Il se lui est pas permis non plus de ne point savoir l'histoire de Phorbas : un ministre d'état ne saurait jamais être un homme asses obscur pour être en prison plusieurs années sans qu'on en sache rien.

Jocasto a beau dire.

Dans un château volvin conduit secrètement , Je dérobai sa tête à leur emportement ;

on voit bien que ces deux vers ne sont mis que pour prévenir la critique; c'est une faute qu'on tâche de déguiser, mois qui n'est pas moins une faute.

Voici un défaut plus considérable, qui n'est pas du sujet, et dont je suis seul responsable; c'est le personnage de Philoctète. Il semble qu'il ne soit venu à Thébes que pour y être accusé; encore est-il soupçonné peut-ètre un peu légèrement. Il arrive au premier acte, et s'en retourne su troisième; on ne parle de lui que dans les trois premiers actes, et l'on n'en dit pas un seul mot dans les derniers. Il contribue un peu au nœud de la pièce, et le dénouement se fait absolument sans lui. Ainsi il paraît que ce sont deux tragédies, dont l'une roule sur Philoctète et l'autre sur OEdipe.

J'ai voulu donner à Philoctète le caractère d'un héron: mais j'ai bien peur d'avoir poussé la grandeur d'ame juqu'à la fanfaronnade. Heureusement, j'at lu dans madame Dacier qu'un homme peut parler avantageusement de soi lorsqu'il est calomnié. Voilà le cas où se trouve Philoctéte il est réduit par la calomnie à la nécessité de dire du bien de lui-même. Dans une autre occasion, j'aurais taché de lui donner plus de politesse que de fierté; et s'il s'était trouvé dans les mêmes circonstances que Sertorius et Pompée, l'aurais pris la conversation hérolous de cer deux grands hommes pour modèle, que que je n'eusse pas espéré de l'atteindre. Mais comme il est dans la situation de Nicomède, j'ai donc cru devoir le faire parler à peu près comme ce jeune prince, et qu'il lui était permis de dire, un homme tel que moi, lorsqu'on l'outrage. Quelque personnes s'imaginent que Philoctète était un pauvre écuyer d'Hercule, qui n'avait d'autre mérite que d'avoir porté ses flèches, et qui veut s'égaler à son maître dont il parle toujours. Cependant il est certain que Philoctète était un prince de la Grèce, fameux par ses exploits, compagnon d'Hercule, et de qui meme les dieux avaient fait dipendre le destin de Troie. Je ne sais si je n'en ai point fait en quelques endroits un fanfaron; mais il est certain que c'était un héros.

Pour l'ignorance où il est, en arrivant, des affaires de Thèbes, je ne la trouve pus moins condamnable que celle d'OEdipe. Le mont OEta, où il avait vu mourir Hercule, n'était pas si éloigné de Thèbes qu'il ne pût savoir aisement ce qui se passait dans cette ville. Heureusement, cette ignorance vicieuse de Philoctète m'a fourni une expo-

attion du sujet qui m'a paru assoz bien reque; c'est ce qui me persuade que les beautés d'un ouvrage naissent quelquefois d'un défaut.

Dans toutes les tragédies, on tombs dans un écueil tout contraire. L'exposition du sujet se fait ordinairement à un personnaga qui en est aussi bian informa qua celui qui lui parle, Op est obligé, pour mettre les auditeurs au fait, de faire dire aux principaux acteurs ce qu'ils ont de vraisemblablement dejà dire mille fois. Le point de perfection serait de combiner tellement les événements, que l'acteur qui parle n'eut jamais da dire ce qu'on met dans sa bouche que dans le temps même où il le dit. Telle est, entre autres examples da catta perfection , la première scene de la tranédia da Bujuset. Acomat ne paut être instruit de ce qui se passe dans l'armée; Camin ne peut avoir de nouvelles du serails ils se font l'un à l'autre des confidences réciproques qui instruirent at qui intérement également le spectateur ; et l'artifice de cette exposition est conduit avec un management dont je crois que l'acine seul était capable.

Il set vrai qu'il y a des sujets de tragédie ou l'on est tellement géné par la bizarrerie des événements, qu'il est presque impossible de réduire l'exposition de sa pièce à ce point de sagesse et de vraisemblance. Je crois, pour mon houheur, que le sujet d'Okdipe est de ce genre; et il me semble que, lorsqu'on se trouve si peu maître du terrain, il faut toujours songer à être intéressant plutôt qu'exact : car le spectateur pardonne tout, hors la insqueur; et lorsqu'il est une fois ému, il examine rarement s'il a raison de l'otre.

A l'égard de ce souvenir d'amour entre Jocaste et Philoctéte, j'ose encore dire que c'est un défaut nécessaire. Le sujet ne me fournissait rien par lui-même pour remplir les trois premiers actes, à peine même avais-je de la matière pour les deux derniers. Ceux qui connaissent le théâtre, c'est-a-dire ceux qui sentent les difficultés de la composition aussi bien que les fantes, conviendront de ce que je dis. Il faut toujours donner des passions aux principaux personnages. Eh! quel rôle insipide aurait joué Jocaste, si elle n'avait eu du moins le souvenir d'un amour légitime, et si elle n'avait craint pour les jours d'un homme qu'elle avait autrefois aimé?

Il est surprenant que Philoctète aime encore Jocaste après une si longue absence: il ressemble assez aux chevaliers errants, dont la profession était d'être toujours fidèles à leurs maîtresses. Mais je ne puis être de l'avis de ceux qui trouvent Jocaste trop agée pour faire naître encore des passions: elle a pu être marice si jeune, et il est si souvent répété dans la pièce qu'OEdipe est dans une grande jeunesse, que, sans trop presser les temps, il est aisé de voir qu'elle n'a pas plus de trente-cinq ans. Les femmes seraient bien malheureuses, si l'on n'inspirait plus de sentiments à cet age.

Je veux que Jocaste ait plus de soixante ans dans Sophocle et dans Corneille; la construction de leur fable n'est pas une règle pour la mienne; je ne suis pas obligé d'adopter leurs fictions; et s'il leur a été permis de faire revivre dans plusieurs de leurs pièces des personnes mortes depuis long-temps, et d'en faire mourir d'autres qui étaient encore vivantes, on doit bien me passer d'ôter à Jocaste quelques années.

Mais je m'aperçois que je fais l'apologie de ma pièce, au lieu de la critique que j'en avais promise; revenons vite à la censure.

Le troisième acte n'est point fini : on ne sait pourquoi les acteurs sortent de la scène. OEdipe dit à Jocaste :

Mais il n'y a pas de raison pour qu'OEdipe éclaircisse son doute plutôt derrière le théâtre que sur la scène : aussi, après avoir dit à Jocaste de le suivre, revient-il avec elle le moment d'après, et il n'y a aucune autre distinction entre le troisième et le quatrième acte que le coup d'ar-

La première scène du quatrième acte est celle qui a le plus réussi; mais je ne me reproche pas moins d'avoir fait dire dans cette scène à Jocaste et à OEdipe tout ce qu'ils avaient du s'apprendre depuis long-temps. L'intrique n'est fondée que sur une ignorance bien peu vraisemblable : j'ai été obligé de recourie à un miracle pour couvrir ce défaut du sujet.

Je mets dans la bouche d'Ofdipe i

Enfin je me souviens qu'aux champs de la Phocide (Et je ne conçois pas par quel cuchantement J'oublisis jusqu'ici ce grand évènement; La main des dieux sur moi si long temps suspendue Remble ôter le bandeau qu'ils mettaient sur ma vue); Dans un chemin étroit je trouvai deux guerriers, etc

11 est manifeste que c'était au premier acte qu'Obdipe devait raconter cette aventure de la Phocide; car, des qu'il apprend de la bouche du grand prêtre que les dieux demandent la punition du meurtre de Laius, son devoir est de a'informer accupilleusement et sans délai de toutes les circonstances de ce meurtre. On doit lui répondre que Lams a etd tud en Phocide, dans un chemin étroit, par dons drangers, et lui qui salt que, dans ce temps-là môme, il s'est battu contre deux étrangers en Phocide, doit soupconner des re moment que Latus a été tué de sa main. Il est triste d'être obligé, pour cacher cette faute, de supposer que la vengeaure des dieux ôte dans un temps la mémoire A CASilipe, et la lui rend dans un autre. La scène suivante d'Offdipe et de Phorbas me paralt bien moins intéressante ches moi que dans Corneille, Okalipe, dans ma pièce, est deia instruit de son mallieur avant que Phorbas achéve de L'en persuader: Phorbas ne laisse l'esprit du spectateur dans ancune incertitude, il ne lui impire aucune surprise, il ne doit done point l'intéresser. Dans Corneille, au contraire, Offdipe, Join de se douter d'être le meurtrier de Latus, croit en être le vengeur, et il se convainc lui-même en voulant convaincre Phorbas. Cet artifice de Corneille serait admirable, si (Mdipe avait quelque lieu de croire que Phorbas est coupable, et si le nœud de la pièce n'était pas fondé sur un mensonge puéril.

Cest un conte

Dont Phorbus, au retour, voulut cacher sa honte.

Je ne pousserai pas plus loin la critique de mon ouvrage; il me semble que j'en ai reconnu les défauts les plus importants. On ne doit pas en exiger davantage d'un auteur. et peut-être un censeur ne m'aurait-il pas plus maltraité. Si l'on me demande pourquoi je n'ai pas corrigé ce que je condamne, je répondrai qu'il y a souvent dans un ouvrage des défauts qu'on est obligé de laisser malgré soi; et d'ailleurs il y a peut-être autant d'honneur à avouer ses fautes au'h les corriger. J'ajouterai encore que j'en ai ôté autant qu'il en reste : chaque représentation de mon OEdipe était pour moi un examen sévère où je recueillais les suffrages et les censures du public, et j'étudials son goût pour former le mien. Il faut que j'avous que monseigneur le prince de Conti est celui qui m'a fait les critiques les plus judicicuses et les plus fines. B'il n'était qu'un particulier, je me contenterais d'admirer son discernement; mais puisqu'il est élevé au-dessus des autres autant par son esprit que par son rang, j'ose ici le supplier d'accorder sa protection aux belles-lettres , dont il a tant de connaissance.

J'oublisis de dire que j'ai pris deux vers dans l'*Œdipe* de Corneille, L'un est au premier acte :

Ce monstre à vois humaine, aigle, femme, et lion.

L'autre est au dernier actes c'est une traduction de Séé nèques OEd., act. V, v. 950 :

.... Nec sepultis mistus, et vivis tamen Kaumptus...

Et la nort qui l'accabla Des morts et des vivants semble le séparer.

Je n'ai point fait scrupule de voler ces deux vers, par-

requ'ayant précisément la même chose à dire que Corneille, il m'était impossible de l'exprimer micux ; et j'at micux aimé donner deux bous vers de lui, que d'en donner deux mauvals de moi.

Il me reste à parler de quelques rimes que j'al hasardées dans ma tragédie. J'ai fait rimer héros à tombeaux, contagion à poison, etc. Je ne défends point ces rimes, parceque je les ai employées; mais je ne m'en suis servi que parceque je les ai crues bonnes. Je ne puis souffrir qu'on sacrifie à la richesse de la rime toutes les autres beautés de la poésie, et qu'on cherche plutôt à plaire à l'oreille qu'au cœur et à l'esprit. On pousse même la tyrannie jusqu'à exiger qu'on rime pour les yeux encore plus que pour les oreilles. Je férois, j'aimerois, etc., ne se prononcent point autrement que traits et attraits; cependant on prétend que ces mots ne riment point ensemble, parcequ'un mauvais usage veut qu'on les écrive différemment. M. Racine avait mis dans son Andromaque:

M'en croires-vous? lassé de ses trompeurs attraits, Au lieu de l'enlever, seigneur, je la fuirois.

Le scrupule lui prit, et il ôta la rime fuirole, qui me paratt, à ne consulter que l'oreille, beaucoup plus juste que celle de jamais qu'il lui substitua.

La bisarrerie de l'usage, ou plutôt des hommes qui l'établissent, est étrange sur ce sujet comme sur bien d'autres. On permet que le mot alhorre, qui a deux r, rime avec encure, qui n'en a qu'une. Par la même raison, tonnerre et terre devraient rimer avec père et mère i cependant on ne le souffre pas, et personne ne réclame contre cette injustice.

Il me paralt que la poésie française y gagnerait heaucoup, si l'on voulait secouer le joug de cet usage déraisonnable et tyrannique. Donner aux auteurs de nouvelles rimes, ce serait leur donner de nouvelles pensées, car l'assujettissement à la rime fait que souvent on ne trouve dans la langue qu'un seul mot qui puisse finir un vers : on ne dit presque jamais ce qu'on voulait dire; on ne peut sa servir du mot propre, et l'on est obligé de chercher una pensée pour la rime, parcequ'on ne peut trouver de rime pour exprimer ce que l'on pense.

C'est à cet esclavage qu'il faut imputer plusieurs impropriétés qu'on est choqué de rencontrer dans nos poètes les plus exacts. Les auteurs sentent encore mieux que les lecteurs la dureté de cette contrainte, et ils n'osent s'en affranchir. Pour moi, dont l'exemple ne tire point à conséquence, j'ai tâché de regagner un peu de liberté; et si la poésie occupe encore mon loisir, je préfererai toujours les choses aux mots, et la pensée à la rime.

## LETTRE VI,

qui contient une dissertation sur les chokurs.

Monsieur, il ne me reste plus qu'à parler du chœur que j'introduis dans ma pièce. J'en ai fait un personnage qui parait à son rang comme les autres acteurs, et qui se nontre quelquefois sans parler, seulement pour jeter plus d'intérêt dans la scene, et pour ajouter plus de pompe sa spectacle.

Comme on croit d'ordinaire que la route qu'on a tenue était la seule qu'on devait prendre, je m'imagine que la manière dont j'ai hasardé les chœurs est la seule qui pouvait réussir parmi nous.

Chez les auciens, le chœur remplissait l'intervalle des actes, et paraissait toujours sur la scène. Il y avait à cela plus d'un inconvénient; car, on il parlait dans les entractes de ce qui s'était passé dans les actes précédents, et c'était une répétition fatigante; ou il prévenait de ce qui devait arriver dans les actes auivants, et c'était une anunce qui pouvait déroher le plaisir de la surprise; on enfin il était étranger au sujet, et par conséquent il devait ennuyer.

La présence continuelle du chœur dans la wagédie ma parait encore plus impraticable. L'intrigue d'une pièce interessante exige d'ordinaire que les principaux acteurs aent des secrets à se confier. Eli le moyen de dire son weret à tout un peuple? C'est une chose plaisante de voir Pholie, dans Euripide, avouer à une troupe de femmes un amour incestueux, qu'elle doit craindre de s'Avouer A elle-même. On demandera peut-être comment les anciens pouvalent conserver al acrupuleusement un usage el anjet au ridicule : c'est qu'ils étalent persuadés que le chieur était la base et le fondement de la tragédie. Voilla bien les hommer, qui premient presque tonjours l'origine d'une chose pour l'essence de la choso même. Les anciens savaient que ce apectacle avait commencé par une troupe de payanus ivies qui chantaient les Louanges de Bacchus, et ils voulaient que le theatre fût toujours rempli d'une tronne d'acturn qui, en chantant les lonanges des dieux, rappelassent l'idée que le peuple avait de l'origine de la tragédie. Longtemps même le poeme dramatique ne fut qu'un simple cheur, les personnages qu'on y ajouta ne furent regardés que comme des épisodes ; et il y a encore aujourd'hui des savants qui out le courage d'assurer que nous n'avons aucune idée de la véritable tragédie, depuis que nous en avons banni les chieurs. C'est comme si, dans une même pière, on voulait que nous missions Paris, Londres et Madud sur le théâtre, parceque nos pères en ussient ainsi longue la comédie fut établie en France.

M. Racine, qui a introduit des chœurs dans Athalie et dans Esther, s'y est pris avec plus de précaution que les Grees; il no les aguère fait paraître que dans les entracters encore a-t-il eu bien de la peine à le faire avec la vraisemblance qu'existe toujours l'art du théâtre.

A quel propos faire chanter une troupe de Juives lorsque Faller a raconté ses aventures à Élise? Il faut nécessairement, pour amener cette musique, qu'Esther leur ordonne de lui chanter quelque sir :

Mos filles, chantes-nous quelqu'un de ces cantiques...

Je ne parle pas du bizarre assortiment du chant et de la déclamation dans une même scène; mais du moins il faut avouer que des moralités mises en musique doivent paraître bien froides après ces dialogues pleins de passion qui font le caractère de la tragédie. Un chœur serait bien mal venu après la déclaration de Phédra, ou après la conversation de Sévère et de Pauline.

Je croirai donc toujours, jusqu'à ce que l'événement me détrompe, qu'on ne peut hasarder le chœur dans une tragédic qu'avec la précaution de l'introduire à son rang, et seulement lorsqu'il est nécessaire pour l'ornement de la scène; encore n'y a-t-il que très peu de sujets où cette nouveauté puisse être reçue. Le chœur serait absolument déplacé dans Bajazet, dans Mithridate, dans Britannicus, et généralement dans toutes les pièces dont l'intrigue n'est fondée que sur les intérêts de quelques particuliers : il ne peut convenir qu'à des pièces où il s'agit du salut de tout un peuple.

Les Thébains sont les premiers intéressés dans le sujet de ma tragédie : c'est de leur mort ou de leur vie dont il s'agit; et il n'est pas hors des bienséances de faire paraître quelquefois sur la scène ceux qui ont le plus d'intérêt de s'y trouver.

# LETTRE VII,

A L'OCCASION DE PLUSIEURS CRITIQUES QU'ON A PAITES D'OEDIPE.

Monsieur, on vient de me montrer une critique de mon OEdipe, qui, je crois, sera imprimée avant que cette se conde édition puisse paraître. l'ignore quel est l'auteur de cet ouvrage. Je suis fâché qu'il me prive du plaisir de le remarcier des éloges qu'il me donne avec bonté, et des critiques qu'il fait de mes fautes avec autant de discernement que de politesse.

Favais dejà reconnu, dans l'examen que l'al fait de ma tragedie, une bonne partie des défauts que l'observateur relêve : mais je me suis aperçu qu'un auteur s'éparane toutours auand il se critique lui-même, et que le censeur seille foreque l'auteur s'endort. Celui qui me critique a vu cane doute mes fautes d'un œil plus éclairé que moi : cependant, je ne sals si, comme j'al été un peu indulgent, il n'est pas quelquefois un peu trop sévère. Non ouvrage m'a confirme dans l'opinion où je suis que le sujet d'Offilipe est un des plus difficiles qu'on sit ismais mis su thétire. Mon consent me propose un plan sur lequel il voudrait que j'ensse composé ma pièce : c'est au public à en juger; mais ie aula peratiade citte, al l'avais travaille aur le modèle ciu'il me presente, on ne m'aurait pas fait même l'honneur de me i ritiquer. J'avoue qu'en substituant, comme il le veut, Creon & Philoriète, j'aurais peut-être donné plus d'exactitude is mon ouvrage; mais Greon aurait été un personnage bien froid, et j'aurais trouvé par la le secret d'être àla fois ennuveus et irrépréliensible.

On m'a parlé de quelques autres critiques : ceux qui se dennent la peine de les faire me feront toujours beaucoup d'honneur et même de plaisir quand ils daigneront me les montrer. Ni je ne puis à présent profiter de leurs observations, elles m'éclaireront du moins pour les premiers ouvrages que je pourrai composer, et me leront marcher d'un pas plus sûr dans cette carriere dangereuse.

On m'a fait apercevoir que plusieurs vers de ma pièce, se trouvaient dans d'autres pièces de théâtre. Le dis qu'on m'en a fait apercevoir; car, soit qu'ayant la tête remplie de vers d'autrui, j'aie cru travailler d'imagination quand je me travaillais que de mémoire, soit qu'on se rencontre quelquefois dans les mêmes pensées et dans les mêmes tours, il est certain que j'ai été plagiaire sans le savoir, et que, hors ces deux beaux vers de Corneille que j'ai pris bardiment, et dont je parle dans mes lettres, je n'ai en alessein de voler personne.

Il y a dans les Horaces :

Est-ce vous, Curiace, en croirai-je mes yeux?

Et dans ma pièce il y avait:

Est-ce vous, Philoctète, en croirai-je mes yeux?

J'espère qu'on me fera l'honneur de croire que j'aurais bien trouvé tout seul un pareil vers. Je l'ai changé cependant aussi bien que plusieurs autres, et je voudrais que tous les défauts de mon ouvrage fussent aussi aisés à cor-

riger que celui-là.

On m'apporte en ce moment une nouvelle critique de mon OEdipe: celle-ci me paralt moins instructive que l'autre, mais beaucoup plus maligne. La première est d'un religieux, à ce qu'on vient de me dire; la seconde est d'un homme de lettres; et, ce qui est assez singulier, c'est que le religieux possède mieux le théâtre, et l'autre le sarcasme. Le premier a voulu m'éclairer, et y a réussi; le second a voulu m'outrager, mais il n'en est point venu à bout. Je lui pardonne sans peine ses injures en faveur de quelques traits ingénieux et plaisants dont son ouvrage m'a paru semé. Ses railleries m'ont plus diverti qu'elles ne m'ont offensé; et même, de tous ceux qui ont vu cette satire en manuscrit, je suis celui qui en ai jugé le plus avantageusement. Peut-être ne l'ai-je trouvée bonne que par la crainte où j'étais de succomber à la tentation de la trouver mauvaise : le public jugera de son prix.

Ce censeur assure, dans son ouvrage, que ma tragédie languira tristement dans la boutique de Ribou, lorsque sa lettre aura dessillé les yeux du public. Heureusement il empêche lui-même le mal qu'il me veut faire: si sa satire est bonne, tous ceux qui la liront auront quelque curiosité de voir la tragédie qui en est l'objet, et, au lieu que les pièces de théâtre font vendre d'ordinaire leurs critiques, cette critique fera vendre mon ouvrage. Je lui aurai la même obligation qu'Escobar eut à Pascal. Cette comparaison me paraît assez juste; car ma poésie pourrait bien être aussi relâchée que la morale d'Escobar; et il y a dans la

satire de ma pière quelques traits qui sont peut-être dignes des *Lettres provinciales*, du moins par la malignité.

Je recois une troislème critique i celle-ci est si misérable, que je n'en puis moi-même soutenir la lecture. On m'en promet encore deux autres. Voilà bien des ennemis : si je fais encore une tragédie, où fuirai-je!

# LETTRE AU P. PORÉE, JESUITE.

Je vous envoie, mon cher père ', la nouvelle édition qu'on vient de faire de la tragédie d'Olédipe. J'ai eu soin d'effacer, autant que je l'ai pu, les couleurs fades d'an amous déplacé, que j'avais mélées malgré moi aux traits

males et terribles que ce sujet exige.

Je veux d'abord que vous sachies, pour ma justification, que, tout jeune que j'étais quand je fis l'OEdipe, je le composai à peu près tel que vous le voyez aujourd'hui: j'étais plein de la lecture des anciens et de vos leçons, et je com naissais fort peu le théâtre de Paris, je travaillai à pen près comme si j'avais été à Athènes. Je consultai M. D. cier, qui était du pays ; il me conseilla de mettre un chœw dans toutes les scènes. à la manière des Grecs : c'était me conseiller de me promener dans Paris avec la robe de Platon. Jeus bien de la peine sculement à obtenir que les comédiens de Paris voulussent exécuter les chœurs qui paraissent trois ou quatre fois dans la pièce; j'en eus bien davantage à faire recevoir une tragédie presque sans amour. Les comédiennes se moquèrent de moi quand elles virent qu'il n'y avait point de rôle pour l'amoureuse. On trouva la scène de la double confidence entre Œdipe Jocaste, tirée en partie de Sophocle, tout-à-fait insipide. En un mot, les acteurs, qui étaient dans ce temps-là petits-maîtres et grands seignours, refusèrent de représenter l'ouvrage.

J'étais extrêmement jeune ; je crus qu'ils avaient raison: je gâtai ma pièce, pour leur plaire, en affadissant par det sentiments de tendresse un sujet qui le comporte si per-

<sup>\*</sup> Cette lettre a été trouvée dans les papiers da P. Porde , après su mort

Quand on vit un peu d'amour, on fut moins mécontent de moi ; mais on ne voulut point du tout de cette grande scène entre Jocaste et Ofdipe: on se moque de Sophocle et de son imitateur. Je tins bon; je dis mes raisons, j'employal des amis; enfin ce me fut qu'à force de protections que j'obtins qu'on jouerait Ofdipe.

Il y avait un acteur nommé Quinault (Dufresne), qui dit tout haut que, pour me punir de mon opiniatreté, il fallait jouer la pièce telle qu'elle était, avec ce mauvais quatrième acte tiré du grec. On me regardait d'ailleurs comme un téméraire d'oser traiter un sujet où Pierre Corneille avait si bien réussi. On trouvait alors l'Œdipe de Corneille excellent: je le trouvais un fort mauvais ouvrage, et je n'osais le dire; je ne le dis enfin qu'au boût de dix aus, quand tout le monde est de mon avis.

Il faus souvent bien du temps pour que justice soit rendue: on l'a faite un peu plus tôt aux deux Obdipes de M. de La Motte. Le révérend P. de Tournemine a dû vous communiquer la petite préface dans laquelle je lui livre bataille. M. de La Motte a bien de l'esprit: il est un peu comme cet athlète grec qui, quand il était terrassé, prouvait qu'il avait le dessus.

Je ne suis de son avis sur rien; mais vous m'avez appris à faire une guerre d'honnéte homme. J'écris avec tant de civilité contre lui, que je l'ai demandé lui-même pour examinateur de cette préface, où je tâche de lui prouver son tort à chaque ligne; et il a lui-même approuvé ma petite dissertation polémique. Voilà comme les gens de lettres devraient se combattre; voilà comme ils en useraient, s'ils avaient été à votre école; mais ils sont d'ordinaire plus mordants que des avocats, et plus emportés que des jansémates. Les lettres humaines sont devenues très inhumaines ; on injurie, on cabale; on calomnie, on fait des couplets. Il est plaisant qu'il soit permis de dire aux gens par écrit ce qu'on n'oscrait pas leur dire en face! Vous m'avez appris, mon cher père, à fuir ces bassesses, et à savoir vivre somme à savoir écrite.

### 62 LETTRES SUR GEDIPE

Les Muses, filles du Ciel, font des sours sans jalousie: Elles vivent d'ambrosie, Et non d'absindue et de fiel; Et quand Inpiter appelle Leur assemblée immortelle Aux fêtes qu'il donne aux dieux, Il défend que le fiatyre Trouble les sons de leur igne Par ses sons audacieux.

Adien, mon cher et révérend père: je suis pour jamais à vous et aux vôtres, avec la tendre reconnaissance que je vous dois, et que ceux qui ont été élevés par vous ne conservent pas toujours, etc.

A Paris, le 7 janvier 1729.

# PRÉFACE DE L'ÉDITION DE 1729.

L'OEdipe, dont on donne cette nouvelle édition, fut representé, pour la première fois, à la fin de l'année 1718. Le public le reçut avec beaucoup d'incluigence. Depuis même, cette tragédie s'est toujours soutenue sur le théâtre, et on la revoit encore avec quelque plaisir, malgré ses défauts ; ce que j'attribue, en partie, à l'avantage qu'elle a toujours en d'être très bien représentée, et en partie à la pompe et au pathétique du spectacle même.

Le P. Folard, jésuite, et M. de La Motte, de l'académie française, ont depuis trafté tous deux le même sujet, et tous deux ont évité les défauts dans lesquels je suis tombé. Il ne m'appartient pas de parler de leurs pièces; mes cristiques et même mes louanges paraltraient également suspectes!

Je suis encore plus éloigné de prétendre donner une postique à l'occasion de cette tragédie : je suis persuadé que tous ces raisonnements délicats, tant rebattus depuis quelques années, ne valent pas une scène de génie, et qu'il y a bien plus à prendre dans l'objencte et dans l'ima que dans tous les préceptes de l'abbe d'Aubignac ; Sévère et l'auline sont les véritables maîtres de l'art. Tant de livres laits sur la peinture par des connaisseurs n'instruiront pas tant un clève que la seule vue d'une tête de Raphaël.

Les principes de tous les arts qui dépendent de l'imagination sont tous aisés et simples, tous puises dans la nalure et dans la raison. Les Pradon et les Boyer les ont

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. de La Morre donna deux OEdipes en 1726, l'un en rimes, et l'autre su prose non rimee. L'OEdipe en rimes fat representé quatre fois, l'autre n'a r-mets de joue.

commis aussi bien que les Corneille et les Racine : la difference n'a été et ne sera jamais que dans l'application. Les autours d'Armide et d'Issé, et les plus mauvais composi teurs, ont eu les mêmes régles de musique: Le Poussin. travaillé sur les mêmes principes que Vignon. Il parak donc anssi inutile de parler de règles à la tête d'une tragé die, an'il le serait à un peintre de prévenir le public par des dissertations sur ses tableaux, ou à un musicien de vouloir démontrer que sa musique doit plaire.

Mais, puisque M. de La Motte veut établis des règles toutes contenires à celles aui ont guidé nos grands mattres. il est juste de défendre ces anciennes lois, non pas parcequ'elles sont anciennes, mais parcequ'elles sont bonnes et nécessaires, et qu'elles pourraient avoir dans un homme

de son mérite un adversaire redoutable.

### DES TROIS ENITÉS.

M. de La Motte vent d'abord proscrire l'unité d'action, de lieu, et de temps.

Les Français sont les premiers d'entre les nations mo dernes uni unt fait revivre ces sages régles du thétire : les autres pemples ont été long-temps sans vouloir recevoir no jong qui paraissait si sévère; mais comme ce jong étail inste, et que la raison triompha enfin de tout, ils s'a sont soumis avec le temps, Aujourd'hui même, en Angleterre, les anteurs affectent d'avertir au devant de leurs pièces que la durée de l'action est égale à celle de la représentation. et ils vont plus loin que nous, qui en cela avons 616 lenre maîtres. Toutes les nations commencent à regarder comme barbares les temps où cette pratique était ignorée des plus grands génies, tels que don Lorpe de Vega et Shakespeare, elles avouent même l'obligation qu'elles nous ont de lenvoir retirées de cette barbarie : faut-il autum Français « serve anjourd'hui de tout son esprit pour nous y ramener

Onand je n'aurais autre chose à dire à M. de La Motte. sinon que MM. Corneille, Escine, Molière, Addison Congreve. Maffei, ont tous observé les lois du thétire. c'en serait asses pour devoir arrêter quiconque voudrait les violers mais M. de La Motte mérite qu'on le combatte par des raisons plus que par des autorités.

C'est-ce qu'une pièce de théâtre? La représentation d'une action. Pour quoi d'une seule, et non de deux ou trois? C'est que l'esprit humain ne peut embrasser plusieurs objets h-la-fois; c'est que l'intérêt qui se partage s'anéantit bientôt; c'est que nous sommes choqués de voir, même dans un tableau, deux événements; c'est qu'enfin la nature scule nous a indiqué ce précepte, qui doit être invariable comme elle.

Par la même raison, l'unité de lieu est essentielles car one seule action he peut se passer en plusieurs lieux h-lafois, Hi les personnages que je vois sont à Athènes au premier acte, comment peuvent-ils se trouver en Perse au second? M. Le Brun a t-il peint Alexandre à Arbelles et dans les Indea aur la même toile? « Je ne serais pas étonné, dit « adroitement M. de La Motte, qu'une nation semée, mais « moins amie des régles, s'accommodét de voir Coriolan « condamné à Rome au premier acte, reçu ches les Volsques « au troisième, et assiégeant Rome au quatrieme, etc. » Premicrement, je ne conçois point qu'un peuple sensé et échiré ne fut pas and de règles toutes puisées dans le bon sens, et toutes faites pour son plaisir. Secondement, qui ne sent que voilà trois tragédies, et qu'un pareil projet, l'at-il exécuté même en beaux vers, ne serait jamais qu'une pièce de Jodelle ou de Hardy, versifiée par un moderne habile?

L'unité de temps est jointe naturellement aux deux premicres. En voiel, je crois, une preuve bien sensible. J'assiste à une tragédie, c'est-à-dire à la représentation d'une action; le sujet est l'accomplissement de cette action unique. On conspire contre Auguste dans Rome; je veux savoir ce qui va arriver d'Auguste et des conjurés. El le poéte fait durer l'action quinze jours, il doit me rendre compte de ce qui se sera passé dans ces quinze jours; car je suis là pour être unformé de ce qui se passe, et rien ne doit arriver d'inutile. Or, s'il met devant mes yeux quinze jours d'événements,

voilà au moins quinze actions différentes, quelque petites qu'elles puissent être. Ce n'est plus uniquement cet accomplissement de la conspiration auquel il falloit marcher rapidement; c'est une longue histoire, qui ne sera plus intéressante, parcequ'elle ne sera plus vive, parceque tout se sera écarté du moment de la décision, qui est le seul que i'attends. Je ne suis point venu à la comédie pour entendre l'histoire d'un héros, mais pour voir un seul événement de sa vie. Il y a plus : le spectateur n'est que trois heures à la comédie ; il ne faut donc pas que l'action dure plus de trois heures. Cinna, Andromaque, Bajazet, OEdipe, soit celui du grand Corneille, soit celui de M. de La Motte, soit même le mien, si l'ose en parler, ne durent pas davantage. Si quelques autres pièces exigent plus de temps, c'est une licence qui n'est pardonnable qu'en faveur des beautés de l'ouvrage; et plus cette licence est grande, plus elle est faute.

Nous étendons souvent l'unité de temps jusqu'à vingtquatre heures, et l'unité de lieu à l'enceinte de tout un palais. Plus de sévérité rendrait quelquefois d'assez beaux sujets impraticables, et plus d'indulgence ouvrirait la carrière à de trop grands abus. Car s'il était une fois établi qu'une action théâtrale pût se passer en deux jours, bientôt quelque auteur y emploierait deux semaines, et un autre deux années; et si l'on ne réduisait pas le lieu de la scène à un espace limité nous verrions en peu de temps des pièces telles que l'ancien Jules César des Anglais, où Cassius et Brutus sont à Rome au premier acte, et en Thessalie dans le cinquième.

Ces lois observées, non seulement servent à écarter les défauts, mais elles amènent de vraies beautés; de même que les règles de la belle architecture, exactement suivics, composent nécessairement un bâtiment qui plaît à la vue. On voit qu'avec l'unité de temps, d'action et de lieu, il est bien difficile qu'une pièce ne soit pas simple: aussi voilà le mérite de toutes les pièces de M. Racine, et celui que demandait Aristote. M. de La Motte, en défendant une tragédie de sa composition, préfère à cette noble simplicité la

multitude des événements: il croit son sentiment autorisé par le peu de cas qu'on fait de Hérésiere, par l'estime où est encore le Cid. Il est vrai que le Cid est plus touchant que Hérésier; mais Hérésier n'est condamnable que parceque c'est use élégie plutôt qu'une tragédie simple; et le Cid, dont l'action est véritablement tragique, ne doit point son succes à la multiplicité des événements; mais il platt, malgré cette multiplicité; comme il touche malgré l'infante, et non pas à cause de l'infante.

M. de La Motte croit qu'on peut se mettre au-dessus de toutes ces régles, en s'en tenant à l'unité d'intérêt, qu'il dit avoir inventée et qu'il appelle un paradoxe : mais cette unité d'intérêt ne me paraît autre chose que celle de l'action. « Bi plusieurs personnages, dit-il, sont diversament « intéresses dans le même événement, et s'ils sont tous « digues que j'entre dans leurs passions, il y a alors unité « d'action, et nos pus unité d'intérêt ». »

. Je anopenme qu'il y a une erreur dans cette proposition, qui m'avait more d'alected teén placestile, le auguite M. de La Motte de l'ennesimes avec nun. N'y n-t-il pan dana Hodoques plusieurs personnages principana diversoment interesents / Cependant il n'y a reellement qu'un seul interet dans la piece. uni est celui de l'amour de Rodogune et d'Antiochus, Dans Hedganicus, Agrippine , Neron , Norone , Sinnmiene , Junie , mont ils pas tous des intéress separis fue muivitenisils pas tous mun attention? Cependant ee n'est qu'à l'amour de Britannicus et de Junte que le public preud une part intérepante. Il est done te be crelinaire qu'un seul et unique intérêt résulte de diverses passions hore menngers. Cest un centre on plusieurs lignes différentes aboutissent : c'est la principale figure du tableau , que les autres font parattre saus se deciding a la viir. Le défaut n'est pas d'amener sur la scène plusieurs perammingen aver den denira et den denneinn différente; le définit ent de me navoir per liver notre interét aur un seul objet, luraqu'un en presente plusteurs. the alors qu'il n'y a plus unité d'interêts et c'est alors aussi qu'il n'y a plus mutte d'action.

La reagidie de Pompée en est un exemple: César vient en Égypte pour soir Cléaphire; Pompée, pour s'y réligier; Cléaphire vem être since, et regner; Cornelle veut se venger sans savoir comment; Ptolémée songe à conserver sa courouse. Toutes ces parties désassemblées ne composent point un tout; aussi faction est dumble et sième triple, et le spectateur ne s'inté sesse pour personne.

mi en n'ont point one telescrite d'oner meles men defents avec ceux du grand

Depuis que j'ai pris la liberté de disputer contre M. de La Motte sur cette petite question, j'ai relu le discours du grand Corneille sur les trois unités: il vaut mieux consulter ce grand maître que moi. Voici comme il s'exprime: " Je tiens donc, et je l'ai déjà dit, que l'unité d'action cona siste en l'unité d'intrigue, et en l'unité de péril. « Que le lecteur lise cet endroit de Corneille, et il décidera bien vite entre M. de La Motte et moi; et, quand je ne serais pas fort de l'autorité de ce grand homme, n'ai-je pas encore une raison plus convaincante? c'est l'expérience. Ou'on lise nos meilleures tragédies françaises, on trouvera toujours les personnages principaux diversement intéressés : mais ces intérêts divers se rapportent tous à celui du personnage principal, et alors il y a unité d'action. Si au contraire tous ces intérêts différents ne se rapportent pas au principal acteur, si ce ne sont pas des lignes qui aboutissent à un centre commun, l'intérêt est double; et ce qu'on appelle action au théâtre l'est aussi. Tenons-nous-en donc, comme le grand Corneille, aux trois unités dans lesquelles les autres régles, c'est-à-dire les autres beautés, se trouvent renfermées.

M. de La Motte les appelle des principes de fantaisie, et prétend qu'on peut fort bien s'en passendam nos tragédies, parcequ'elles sont négligées dans nos opéra: c'est, ce me semble, vouloir réformer un gouvernement régulier sur l'exemple d'une anarchie.

### DE L'OPÉRA.

L'opéra est un spectacle aussi bizarre que magnifique, où les yeux et les oreilles sont plus satisfaits que l'esprit, où l'asservissement à la musique rend nécessaires les fautes les plus ridicules, où il faut chanter des ariettes dans la destruction d'une ville, et danser autour d'un tombeau;

Corneille, j'ajouterai que mon OEdipe est encore une preuve que des intérêts très divers et, si je puis user de ce mot, mal assortis font nécessairement une duplicité d'action. L'amour de Philoctète n'est point lié à la situation d'Œdipe, et dès là cette pièce est double. (Note tirés de l'édition de 1730.)

ou l'on voit le palais de l'iuton et celui du Soleil; das dieux, des démons, des magiciens, des prestiges, des monstres, des palais formés et détruits en un clin d'œil. On tolère ces extravagances, on les aime même, parcequ'on est là dans le pays des fées; et, pourvu qu'il y sit du spectacle, de belles danses, une belle musique, quelques scènes microssantes, on est content. Il serait aussi ridicule d'exiger dans Alceste l'unité d'action, de lieu et de temps, que de vouloir introduire des danses et des démons dans Cinna ou dans Rodogune.

Cependant, quolque les opera soient dispensés de ces trois region, les melleurs sont encore ceux où elles sont le moins violées : on les retrouve même, si je ne me trompe, dans plusiours, tant elles sont nécessaires et naturelles, et iant elles servent à intéressor le spectateur. Comment donc M. de La Motte peut-il reprocher à notre nation la légètelé de condamner dans un spectacle les mêmes choses que nous approuvous dans un autre? Il n'y a personne qui ne phi repondre à M. de La Motte : « J'exige avec raison beau-« coup plus de perfection d'une tragédie que d'un opérs, " parrequ'à une tragédie mon attention n'est point parta-"Hee, que ce n'est ni d'une sarabande, ni d'un pas de deux "que dépend mon plaisir, et que c'est à mon ame unique-"ment qu'il faut plaire. J'admire qu'un homme ait au " amener et conduire dans un seul lieu et dans un seul jour "un seul événement que mon esprit conçoit sans fatigue, "" où mon cœur s'intéresse par degrés. Plus je vois com-" blen cette simplicité est difficile, plus elle me charme ; et "ni je veux enaulte me rendre raison de mon plaisir, je "trouve que je suis de l'avis de M. Despréaux, qui dit :

- " Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli
- "Tienne juzqu'à la fin le théAtre reinpli.
- "J'ai pour moi, pourra-til dire, l'autorité du grand "Cornellie : j'ai plus encore : j'ai son exemple, et le plaisir " que me font ses ouvrages à proportion qu'il a plus ou " moins obéi à cette régle, »

M. de La Motte ne s'est pas contenté de vouloir ôter du théâtre ses principales règles, il veut encore lui ôter la poésie, et nous donner des tragédies en prose.

### DES TRAGÉDIES EN PROSE.

Cet auteur ingénieux et fécond, qui n'a fait que des vers en sa vie, ou des ouvrages de prose à l'occasion de ses vers, écrit contre son art même, et le traite avec le même mépris qu'il a traité Homère, que pourtant il a traduit. Jamais Virgile, ni le Tasse, ni M. Despréaux, ni M. Racine, ni M. Pope, ne se sont avisés d'écrire contre l'harmonie des vers, ni M. de Lulli contre la musique, ni M. Newton contre les mathématiques. On a vu des hommes qui ont eu quelquefois la faiblesse de se croire supérieurs à leur profession, ce qui est le sûr moyen d'être au-dessous; mais on n'en avait point encore vu qui voulussent l'avilir. Il n'y a que trop de personnes qui méprisent la poésie, faute de la connaître. Paris est plein de gens de bon sens, nés avec des organes insensibles à toute harmonie, pour qui de la musique n'est que du bruit, et à qui la poésie ne paraît qu'une folie ingénieuse. Si ces personnes apprennent qu'un homme de mérite, qui a fait cinq ou six volumes de vers, est de leur avis, ne se croiront-elles pas en droit de regarder tous les autres poétes commes des fous, et celui-là comme le seul à qui la raison est revenue? Il est donc nécessaire de lui répondre, pour l'honneur de l'art, et, j'ose dire, pour l'honneur d'un pays qui doit une partie de sa gloire, chez les étrangers, à la perfection de cet art même.

M. de La Motte avance que la rime est un usage barbare

inventé depuis peu.

Cependant tous les peuples de la terre, excepté les anciens Romains et les Grecs, ont rimé et riment encore. Le retour des mêmes sons est si naturel à l'homme, qu'on a trouvé la rime établie chez les sauvages comme elle l'est à Rome, à Paris, à Londres, et à Madrid. Il y a dans Montaigne une chanson en rimes américaines traduite en francais; on trouve dans un des Spectateurs de M. Addison une traduction d'une ode laponne rimée, qui est pleine de seu-

Les Grees, quibus dedit ore retundo Musa loqui, nés seus un ciel plus heureux, et favorisés par la nature d'organes plus délicate que les autres nations, formèrent une langue dont toutes les syllabes pouvaient, par leur longueur ou leur briévaté, exprimer les sentiments dents ou impétuoux de l'arme. De cette variété de syllabes et d'intonations résultait dans leurs vers, et même aussi dans leur prose, une harmonie que les anciens étaliens sentirent, qu'ils imiterent, et qu'aucune nation n'a pu saisir après eux. Mais, soit rime, soit syllabes cadencées, la poésie, contre laquelle M. de La Motte se révolte, a été et sera toujours cultivée par tous les peuples.

Avant lidrodote, l'histoire môme se s'écrivait qu'en vers clieus les Grees, qui avaient pris cette coutume des ancieus l'gyptiens, le peuple le plus sage de la serre, le mieux policé, et le plus savant. Cette coutume était très raisonnable; car le but de l'histoire était de conserver à la postérité la mémoire du petit nombre de grands hommes qui lui devaient servir d'enemple. On ne s'était point encore avisé de donner l'histoire d'un couvent, ou d'une petite ville, en plusieurs volumes in-folios on n'écrivait que ce qui en était digne, que ce que les hommes devaient retenir par cœur. Voilà pourquei on se servait de l'hermonie des vers pour aider la mémoire. C'est pour cette raison que les premiers philosophes, les législateurs, les fondateurs des religions, et les historiens, étalent tous poétes.

Il semble que la poésie dût manquer communément, dans de pareils sujets, ou de précision on d'harmonie muis, depuis que Virgile et Horace ont réuni ces deux grands mérites, qui paraissent si incompatibles, depuis que MM. Despréaux et Racins ont écrit comme Virgile et florace, un bomme qui les a lus, et qui sait qu'ils sont traduits dans presque toutes les langues de l'Europe, peutil avilir à ce point un talent qui lui a fait tant d'honneur à lui-même? Je placerai nos Despréaux et nos flucine à côte

de Virgile pour le mérite de la versification, parceque si l'auteur de l'Énéide était né à Paris, il aurait rimé comme eux; et si ces deux Français avaient vécu du temps d'Auguste, ils auraient fait le même usage que Virgile de la mesure des vers latins. Quand donc M. de La Motte appelle la versification un travail mécanique et ridicule, c'est charger de ce ridicule, non seulement tous nos grands poètes, mais tous ceux de l'antiquité.

Virgile et Horace se sont asservis à un travail aussi mécanique que nos auteurs: un arrangement heureux de spondées et de dactyles était bien aussi pénible que nos rimes et nos hémistiches. Il fallait que ce travail fût bien laborieux, puisque l'Énéide, après onze années, n'était pas encore dans sa perfection.

M. de La Motte prétend qu'au moins une scène de tragédie mise en prose ne perd rien de sa grace ni de sa force. Pour le prouver, il tourne en prose la première seène de Mithridate, et personne ne peut la lire. Il ne songe pas que le grand mérite des vers est qu'ils soient aussi corrects que la prose; c'est cette extrême difficulté surmontée qui charme les connaisseurs : réduisez les vers en prose, il n'y a plus ni mérite ni plaisir.

"Mais, dit-il, nos voisins ne riment point dans leurs "tragédies." Cela est vrai; mais ces pièces sont en vers, parcequ'il faut de l'harmonie à tous les peuples de la terre. Il ne s'agit donc plus que de savoir si nos vers doivent être rimés ou non. MM. Corneille et Racine ont employé la rime; craignons que si nous voulons ouvrir une autre carrière, ce ne soit plutôt par l'impuissance de marcher dans celle de ces grands hommes, que par le desir de la nouveauté. Les Italiens et les Anglais peuvent se passer de rimes, parceque leur langue a des inversions, et leur poésie mille libertés qui nous manquent. Chaque langue a son génie déterminé par la nature de la construction de ser phrases, par la fréquence de ses voyelles ou de ses consonnes, ses inversions, ses verbes auxiliaires, etc. Le génie de notre langue est la clarté et l'élégance; nous ne per-

mettons nulle licence à notre poésie, qui doit marcher, comme notre prose, dans l'ordre précis de nos idées. Nous avons donc un besoin essentiel du retour des mêmes sons pour que notre poésie ne soit pas confondue avec la prose. Tout le monde connaît ces vers :

CM me cacher? fuyons dans la nuit infernale. Mais que dis-je? mon père y tient l'urne fatale: Le sort, dit-on, l'a mise en ses sévères mains: Minos juge aux enfers tous les pâles humains

### Mettes à la place :

Où me eacher? Riyons dans la nuit infernale. Mais que dis-je? mon père y tient l'urne funeste. Le sort, dit-on, l'a mise en ses sévères mains : Minos juge aux enfers tous les pâles mortels.

Quelque poétique que soit ce morreau, fera-t-il le même plaisir, dépouillé de l'agrément de la rime l'Les Anglais et les Italiens diraient également, après les Grecs et les Romains, Les poles humains Minos aux enfèrs juge, et enjamberaient aver pace sur l'autre vers la manière même de réciter des vers en italien et en anglais fait sentir des syllabes longues et brèves, qui soutiennent encore l'harmonie sans besoin de rimes : nous, qui n'avons aucun de ces avantages, pourquoi voudrions-nous abandonner ceux que la nature de notre langue nous laisse?

M. de La Motte compare nos poètes, c'est-à-dire nos Corneille, nos Racine, nos Despréaux, à des feseurs d'acrossiches, et à un charlatan qui fait passer des grains de millet par le trou d'une aiguille; il ajoute que toutes ces puérilids n'ont d'autres mérite que celui de la difficulté surmontée. J'avoue que les mauvais vers sont à peu près dans ce cas; ils ne diffèrent de la mauvaise prose que par la rime : et la rime seule ne fait ni le mérite du poète, ni le plaisir du lecteur. Ce ne sont point seulement des dactyles et des spondées qui plaisent dans Homère et dans Virgile : et qui enchante toute la terre, c'est l'harmonie charmante qui nait de cette mesure difficile. Quiconque se borne à

vaincre une difficulté pour le mérite seul de la vaincre, est un fou; mais celui qui tire du fond de ces obstacles mêmes des beautés qui plaisent à tout le monde, est un homme très sage et presque unique. Il est très difficile de faire de beaux tableaux, de belles statues, de bonne musique, de bons vers: aussi les noms des hommes supérieurs qui ont vaincu ces obstacles dureront-ils beaucoup plus peut-être que les royaumes où ils sont nés.

Je pourrais prendre encore la liberté de disputer avec M. de La Motte sur quelques autres points; mais ce serait peut-être marquer un dessein de l'attaquer personnellement, et faire soupçonner une malignité dont je suis aussi éloigné que de ses sentiments. J'aime beaucoup mieux profiter des réflexions judicieuses et fines qu'il a répandues dans son livre, que de m'engager à en réfuter quelques unes qui me paraissent moins vraies que les autres. C'est assez pour moi d'avoir tâché de défendre un art que j'aime, et qu'il eût dû défendre lui-même.

Je dirai seulement un mot, si M. de La Faye veut bien me le permettre, à l'occasion de l'ode en Caveur de l'harmonie, dans laquelle il combat en beaux vers le système de M. de La Motte, et à laquelle ce dernier n'a répondu qu'en prose. Voici une stance dans laquelle M. de La Faye a rassemblé en vers harmonieux et pleins d'imagination presque toutes les raisons que j'ai alléguées:

De la contrainte rigoureuse
Où l'esprit semble resserré
Il reçoit cette force heureuse
Qui l'élève au plus haut degré.
Telle, dans des canaux pressée,
Avec plus de force élancée,
L'onde s'élève dans les airs;
Et la règle, qui semble austère,
N'est qu'un art plus certain de plaire,
Inséparable des beaux vers.

Je n'ai jamais vu de comparaison plus juste, plus gracieuse, ni mieux exprimée. M. de La Motte, qui n'eût dû y répondre qu'en l'imitant seulement, examine si ce sont les canaux qui font que l'eau s'élève, ou si c'est la hauteur dont elle tombe qui fait la mesure de son élévation. « Or où « trouvera-t-on, continue-t-il, dans les vers plutôt que dans « la prose, cette première hauteur de pensées? etc. »

Je crois que M. de La Motte se trompe comme physicien, puisqu'il est certain que, sans la géne des canaux dont il s'agit, l'eau ne s'élèverait point du tout, de quelque hauteur qu'elle tombât. Mais ne se tompe-t-il pas encore pius comme poéte? Comment n'a-t-il pas senti que, comme la géne de la mesure des vers produit une harmonie agréable à l'oreille, ainsi cette prison où l'eau coule renfermée produit un jet d'eau qui plait à la vue? La comparaison n'est-elle pas aussi juste que riante? M. de La Faye a pris sans doute un meilleur parti que moi; il s'est conduit comme ce philosophe qui, pour toute réponse à un sophiste qui mait le mouvement, se contenta de marcher en sa présence, M. de La Motte nie l'harmonie des vers; M. de La l'aye lui envoie des vers harmonieux : cela seul doit m'avertir de finir ma prose.

### PERSONNAGES.

OEDIPE, roi de Thébes.
JOCASTE, reine de Thébes.
PHILOCTÈTE, prince d'Eubée.
LE GRAND-PRÈTRE.
ARASPE, confident d'OEdipe.
ÉGINE, confidente de Jocaste.
DIMAS, ami de Philoctète.
PHORBAS, vieillard thébain.
ICARE, vieillard de Corinthe.
CHOEUR DE THÉBAINS.

La scène est à Thébes.

# OEDIPE.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I.

### PHILOCTÉTE, DIMAS.

### DIMAS.

Philoctète, est-ce vous? quel coup affreux du sort Dans ces lieux empestés vous fait chercher la mort? Venez-vous de nos dieux affronter la colère?? Nul mortel n'ose ici mettre un pied téméraire : Ces climats sont remplis du céleste courroux; Et la mort dévorante habite parmi neus. Thèbes, depuis long-temps aux horreurs consacrée, Du reste des vivants semble être séparée : Retournez...

### PRILOGTETE.

Ce séjour convient aux malheureux. Va, laisse-moi le soin de mes destins affreux, Et dis-moi si des dieux la colère inhumaine, En accablant ce peuple, a respecté la reine.

#### DIMAN.

Oui, seigneur, elle vit; mais la contagion Jusqu'au pied de son trône apporte son poison. Chaque instant lui dérobe un serviteur fidèle, Et la mort par degrés semble s'approcher d'elle.
On dit qu'enfin le ciel, après tant de courroux,
Va retirer son bras appesenti sur nous:
Tant de sang, tant de morts, ont dû le satisfaire.
PHILOCTETE.

Eh! quel crime a produit un courroux si sévère?

Depuis la mort du roi...

PHILOCTÉTE.

Qu'entends-je? quoi! Laïus...

Seigneur, depuis quatre ans ce héros ne vit plus.

PHILOCTÈTE.

Il ne vit plus! quel mot a frappé mon oreille! Quel espoir séduisant dans mon cœur se réveille! Quoi! Jocaste... Les dieux me seraient-ils plus doux? Quoi! Philoctète enfin pourrait-il être à vous? Il ne vit plus!... quel sort a terminé sa vie?

DIMAS.

Quatre ans sont écoulés depuis qu'en Béetie Pour la dernière fois le sort guida vos pas. A peine vous quitties le sein de vos états, A peine vous preniez le chemin de l'Asie, Lorsque, d'un coup perfide, une main ennemie Ravit à ses sujets ce prince infortuné.

PHILOCTRTE.

Quoi! Dimas, votre maître est mort assassiné?
DIMAS.

Ce fut de nos malheurs la première origine: Ce crime a de l'empire entraîné la ruine. Du bruit de son trépas mortellement frappés, A répandre des pleurs nous étions occupés, Quand, du courroux des dieux ministre épouvantable, funcité à l'innocent, sans piuir le compable, t'u monstre, (loin de noux que fesses-vous alors?) t u monstre furieux vint ravager ces bords. Le ciel, industrieux dans sa triste vengennce, Avait à le former épuisé sa puissance. Ac parmi des rochers, su pied du Cithéron', Ce monstre à voix humaine, nigle, femine, et lion, le la nature entière exéculle assemblage, Univant contre nous l'artifice à la rage.

D'im acina ombarranad dama den mota emptione, le mountre, chaque jour, dans Thèbe épouvantee. Proposate une enignie neer net concertée, It as quelque mortal vouleit nous secourit, Il devast voir le monstre et l'entendre, ou perir Vertte las terrible il nom fallut nomerue. Vince commune vois Thehe affeit son empire Albouroux interprète inspiré par les dieux Que nous dévoilerait ce sous mystérieux. Nos sages, ness visillards, súduns par l'espersuce, Chèrent, anr la foi d'una vame actence, Du monates impénétrable affrenter le courrous : Sul d'eux no l'entondit; de expressent tous Mais (Midipo, horstier du acoptre de Carinthe, Jeune, et dans l'âge heureux qui mécounait la craintes. Guide par la fortune en cea houx plema d'effres, \int, vit ce monatre afficult, l'entendit, et fut rei li vit, il règne encer, mais sa triste puissance Ar vert que des mourants sous sen obéissaires. Holas! none pour fattions que ses houseises mains l'our jamais à son trône enchainment les destins

Déjà même les dieux nous semblaient plus faciles:
Le monstre en expirant laissait ces murs tranquilles;
Mais la stérilité, sur ce funeste bord,
Bientôt avec la faim nous rapporta la mort.
Les dieux nous ont conduits de supplice en supplice:
La famine a cessé, mais non leur injustice;
Et la contagion, dépeuplant nos états,
Poursuit un faible reste échappé du trépas.
Tel est l'état horrible où les dieux nous réduisent.
Mais vous, heureux guerrier que ces dieux favorisent,
Qui du sein de la gloire a pu vous arracher?
Dans ce séjour affreux que venez-vous chercher?
PHILOCTETE.

J'y viens porter mes pleurs et ma douleur profonde. Apprends mon infortune et les malheurs du monde. Mais yeux ne verront plus ce digne fils des dieux, Cet appui de la terre invincible comme eux. L'innocent opprimé perd son dieu tutélaire; Je pleure mon ami, le monde pleure un père.

DIM AS.

Hercule est mort?

PHILOCTÉTE.

Ami, ces malheureuses mains
Ont mis sur le bûcher le plus grand des humains;
Je rapporte en ces lieux ses flèches invincibles,
Du fils de Jupiter présents chers et terribles;
Je rapporte sa cendre, et viens à ce héros,
Attendant des autels, élever des tombeaux.
Crois-moi; s'il eût vécu, si d'un présent si rare
Le ciel pour les humains eût été moins avare,
J'aurais loin de Jocaste achevé mon destin:
Et, dût ma passion renaître dans mon sein,

To no me verrais point, suivant l'amour pour guide, Pour servir une femme abandonner Alcide.

DIMAS.

Jai plaint long-temps ce feu si puissant et si doux; il naquit dans l'enfance, il croissait avec vous. Jocaste, par un père à son hymen forcée, Au trône de Laïus à regret fut placée. Hélas! par cet hymen qui coûts tant de pleurs, Les destins en secret préparaient nos malheurs. Que j'admirais en vous cette vertu suprême, Ce coûr digne du trône et vainqueur de soi-même! En vain l'amour parlait à ce cœur agité, Cest le premier tyran que vous avez dompté.

PRILOCTÉTE.

Il fallut fuir pour vaincre; oui, je te le confesse . Je luttai quelque temps; je sentis ma faiblesse : Il fallut m'arracher de ce funeste lieu. Et je dis à Jocuste un éternel adien. Cependant l'univers, tremblant au nom d'Alcide, Attendait son destin de sa valeur rapide; A ses divins travaux j'osni m'associer; Je marchai près de lui, ceint du même laurier. Cest alors, en effet, que mon ame éclairée Contre les pussions se sentit assurée. L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux : Je lisuis mon devoir et mon sort dans ses yeux; Des vertus avec lui je fis l'apprentissage; Sans endureir mon cœur, j'affermis mon courage L'inflexible vertu m'enchaina sous sa loi. Queussé-je été sans lui? rien que le fils d'un roi, Rien qu'un prince vulgaire, et je serais peut-être Esclave de mos sens, dont il m'a rendu mattre.

#### DIMAS.

Ainsi donc désormais, sans plainte et sans courroux Vous reverrez Jocaste et son nouvel époux?

PHILOCTÉTE.

Comment! que dites-vous? un nouvel hyménée...

OEdipe à cette reine a joint sa destinée.

PHILOCTÉTE.

OEdipe est trop heureux! je n'en suis point surpris, Et qui sauva son peuple est digne d'un tel prix: Le ciel est juste.

### DIMAS.

OEdipe en ces lieux va paraître: Tout le peuple avec lui, conduit par le grand-prêtre Vient des dieux irrités conjurer les rigueurs.

PHILOCTÉTE.

Je me sens attendri, je partage leurs pleurs.
O toi, du haut des cieux, veille sur ta patrie;
Exauce en sa faveur un ami qui te prie;
Hercule, sois le dieu de tes concitoyens;
Que leurs vœux jusqu'à toi montent avec les miens!

### SCÈNE II.

LE GRAND-PRÊTRE, LE CHOEUR.

La porte du temple s'ouvre, et le grand-prétre paraît au miluu 4 peuple.

PREMIER PERSONNAGE DU CHŒUR. Esprits contagieux, tyrans de cet empire, Qui soufflez dans ces murs la mort qu'on y respire, Redoublez contre nous votre lente fureur, Et d'un trépas tropslong épargnez-nous l'horrour.

Frappes, dieux tout puissants; vos victimes sont prêtes: O monts, écrases-nous... Cieux, tombez sur nos têtes! O mort, nous implorons tou funeste secours! O mort, viens nous sauver, viens terminer nos jours!

LE GRAND-PRETRE.

Coses, et retenez ces clameurs lamontables,
Faible soulagement aux maux des misérables.
Flechissons sous un dieu qui veut nous éprouver,
Qui d'un mot pout nous perdre, et d'un mot nous sauver.
Il sait que dans ces murs la mort nous environne,
Et les cris des Thébains sont montés vers son trône.
Le roi vient. Par ma voix le ciel va lui parler;
Les destins à ses yeux veulent se dévoiler.
Les temps sont arrivés; cette grande journés
Va du peuple et du roi changer la destinée.

## SCÈNE III.

OEDIPE, JOGASTE, LE GRAND-PRÊTRE, ÉGINE, DIMAS, ARASPE, LE GHORUA.

#### OKDIPE.

People qui dans ce temple apportant vos douleurs, Presentez à nos dieux des offrandes de plaurs, Que ne puis-je sur moi détournant leurs vengesnees, De la mort qui vous suit étouffer les semences! Mais un roi n'est qu'un homme en ce commun danger, Et tout ce qu'il peut faire est de le partager.

(au grand-prétre.)

Your, ministre des dieux que dans Thébe on adore,

Dédaignent-ils toujours la voix qui les implore? Verront-ils sans pitié finir nos tristes jours? Ces maîtres des humains sont-ils muets et sourds?

LE GRAND-PRÉTRE.

Roi, peuple, écoutez-moi. Cette nuit, à ma vue, Du ciel sur nos autels la flamme est descendue; L'ombre du grand Laïus a paru parmi nous, Terrible et respirant la haine et le courroux. Une effrayante voix s'est fait alors entendre:

- « Les Thébains de Laïus n'ont point vengé la cendre;
- « Le meurtrier du roi respire en ces états,
- « Et de son souffle impur infecte vos climats.
- " Il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on le punisse.
- "Peuple, votre salut dépend de son supplice. "

Thébains, je l'avouerai, vous souffrez justement I)'un crime inexcusable un rude châtiment. Laïus vous était cher, et votre négligence De ses mânes sacrés a trahi la vengeance. Tel est souvent le sort des plus justes des rois 3! Tant qu'ils sont sur la terre on respecte leurs lois, On porte jusqu'aux cieux leur justice suprême; Adorés de leur peuple, ils sont des dieux eux-même: Mais après leur trépas que sont-ils à vos yeux? Vous éteignez l'encens que vous brûliez pour eux; Et, comme à l'intérêt l'ame humaine est liée, La vertu qui n'est plus est bientôt oubliée. Ainsi du ciel vengeur implorant le courroux, Le sang de votre roi s'élève contre vous. Apaisons son murmure, et qu'au lieu d'hécatombe Le sang du meurtrier soit versé sur sa tombe. A chercher le coupable appliquons tous nos soins.

¿uon' de la mort du roi n'a-t-on pas de témoins? Le n'a-t-on jamais pu, parmi tant de prodiges, le ce crime impuni retrouver les vestiges? lu m'avait toujours dit que ce fut un Thébain ¿us leva sur son prince une coupable main.

( a Jurasin. )

'our moi qui, de vos mains recevant sa couronne,
leux ans après sa mort ui monté sur son trône,
ladame, jusqu'ici, respectant vos douleurs,
le nai point rappelé le sujet de vos pleurs,
t, de vos seuls périls chaque jour alarmée,
lon ame à d'autres soins semblait être fermée.

### JOCANTE.

regneur, quand le destin, me réservant à vous, 'ar un coup imprévu m'enleva mon époux, an sque, de ses états parconrant les frontières, le héros succomba sous des mains menetrières, Thorbas en ce voyage était seul avec lui; horbas était du roi le conseil et l'appui : atus, qui connaissait son zéle et sa prudence, 'artagenit nvec lui la poids de sa puissance. 🚁 fut lui qui du prince, A ses yeux massacré, Rapporta dans nos murs le corps défiguré : Percé de coups lui-même, il se traineit à peine; il tomba tout sanglant aux genoux de sa reine. Des inconnus, dit-il, ont porté ces grands coups, · ils ont devant mes your massacré votre époux; · Ils m'ont laissé mourant, et le pouvoir céleste · De mes jours malheureux a ranimé le reste, » Il ne m'en dit pas plus; et mon cœur agité Voyait fuir loin de lui la triste vérité; Et peut-être la cial, qua ca grand crima irrite,

Déroba le coupable à ma juste poursuite:
Peut-être, accomplissant ses décrets éternels,
Afin de nous punir il nous fit criminels.
Le sphinx bientôt après désola cette rive;
A ses seules fureurs Thèbes fut attentive:
Et l'on ne pouvait guère, en un pareil effroi,
Venger la mort d'autrui, quand on tremblait pour sei.
OEDIPE.

Madame, qu'a-t-on fait de ce sujet fidèle?

Seigneur, on paya mal son service et son zele.
Tout l'état en secret était son ennemi:
Il était trop puissant pour n'être point haï;
Et du peuple et des grands la colère insensée
Brûlait de le punir de sa faveur passée.
On l'accusa lui-même, et d'un commun transport
Thèbe entière à grands cris me demanda sa mort:
Et moi, de tous côtés redoutant l'injustice,
Je tremblai d'ordonner en grace ou son supplice.
Dans un château voisin conduit secrétement,
Je dérobai sa tête à leur emportement.
Là, depuis quatre hivers, ce vieillard vénérable,
De la faveur des rois exemple déplomble,
Sans se plaindre de moi ni du peuple irrité,
De sa seule innocence attend sa liberté.

OLDIPE.

(à sa suite.)

Madame, c'est assez. Courez; que l'on s'empresse; Qu'on ouvre sa prison, qu'il vienne, qu'il paraisse. Moi-même devant vous je veux l'interroges. J'ai tout mon peuple ensemble et Laïus à veuger. Il faut tout écouter; il faut d'un œil sévère Sonder la profondeur de ce triste mystère.

Et vous, dieux des Thébains, dieux qui nous exauces,
funissez l'assassin, vous qui le connaissez!
soleil, cache à ses yeux le jour qui nous éclaire!
Qu'en horreur à ses fils, exécrable à su mère,
Errant, abandonné, proscrit dans l'univers,
Il rassemble sur lui tous les maux des enfers;
Et que son corps sanglant, privé de sépulture,
Des vautours dévorants devienne la pâture!

LE GRAND-PRÉTRE.

A cos serments affreux nous nous unissons tous.
ORDIPE.

Dieux, que le crime seul éprouve enfin vos coups!
Du si de vos décrets l'éternelle justice
Abandonne à mon brus le soin de son supplice,
Et si vous êtes las enfin de nous haïr,
Donnez, en commandant, le pouvoir d'obéir.
Si sur un inconnu vous poursuivez le crime,
Achevez votre ouvrage et nommes la victime.
Vous, retournes au temple; allez, que votre voix
Interroge ces dieux une seconde fois;
Que vos vœux parmi nous les forcent à descendre:
S'ils ont aimé Laïus, ils vengeront sa cendre:
Et, conduisant un roi facile à se tromper,
Ils marqueront la place où mon bras doit frapper.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE L

JOCASTE, ÉGINE, ARASPE, LE CHOEUR.

#### ARASPE.

Oui, ce peuple expirant, dont je suis l'interpréte, D'une commune voix accuse Philoctète, Madame; et les destins, dans ce triste séjour, Pour nous sauver, sans doute, out permis son retour.

JOCASTE,

Qu'ai-je entendu, grande dieux!

ÉGINE.

Ma surprise est extrême

JOCASTE.

Qui? lui! qui? Philoctète!

ARASPE.

Oui, madame, lui-même.

A quel autre en effet pourraient-ils imputer
Un meurtre qu'à nos yeux il sembla méditer?
Il haïssait Laïus, on le suit; et sa haine
Aux yeux de votre époux ne se cachait qu'à peine
La jeunesse imprudente aisément se trahit;
Son front mal déguisé découvrait son dépit:
J'ignore quel sujet animait sa colère;
Mais au seul nom du roi, trop prompt et trop sincère,
Esclave d'un courroux qu'il ne pouvait dompter,
Jusques à la menace il osa s'emporter:

Il partit; et, depuis, sa destinée errante llamona sur nos bords sa fortuno flottinto. Même il était dans Thébe en ces temps malhoureux Due lo ciol a marqués d'un parricide affreux : Depuis ce jour fatal, avec quelque apparence De nos peuples sur lui tomba la défiance. Que dis-je? assez long-temps les soupgons des Thébains Entre Phorbas et lui flottèrent incertains : Dependant co grand nom qu'il s'acquit dans la guorre. Ce titre si famoux de vengeur de la terre, Ce respect qu'aux héros nous portons malgré nous, l'it taire nos soupçons, et suspendit nos coups. Mais les temps sont changés: Thébe, en ce jour funeste, Dun respect dangeroux dépouillers le reste; En vain sa gloire parle à ces cœurs agités", Les dieux veulent du sang, et sont souls écoutés.

PREMIER PERRONNAGE DU CHOEUR.

D reine! ayez pitié d'un peuple qui vous nime;
Imnez de ces dieux la justice suprême;
Lavrez-nous leur victime; adressex-leur nos vœux;
Qui peut mieux les toucher qu'un cœur si digne d'eux?

JOGASTE.

Pour fléchir leur courroux s'il ne faut que ma vie, llélas! c'est sans regret que je la sacrifie. Thébains, qui me croyez encor quelques vertus, le vous offre mon sang : n'exigez rien de plus. Allez.

# SCÈNE II.

### JOCASTE, ÉGINE.

ÉGINE.

Que je vous plains!

JOCASTE.

Hélas! je porte envie A ceux qui dans ces murs ont terminé leur vie. Quel état! quel tourment pour un cœur vertueux! ÉGINE.

Il n'en faut point douter, votre sort est affreux!
Ces peuples, qu'un faux zéle aveuglément anime,
Vont bientôt à grands cris demander leur victime.
Je n'ose l'accuser; mais quelle horreur pour vous
Si vous trouvez en hui l'assassin d'un époux!

JOCASTE.

Et l'on ose à tous deux faire un pareil outrage !!
Le crime, la bassesse eut été son partage!
Égine, après les nœuds qu'il a fallu briser,
Il manquait à mes maux de l'entendre accuser.
Apprends que ces soupçons irritent ma colère,
Et qu'il est vertueux, puisqu'il m'aveit su plaire.

EGINE.

Cet amour si constant...

JOCASTE.

Ne crois pas que mon cœur De cet amour funeste ait pu nourrir l'ardeur; Je l'ai trop combattu. Gependant, chère Égine, Quoi que fasse un grand cœur où la vertu domine, Do no se cache point cos secrets mouvements,
De la nature en nous indomptables enfants;
Dans les replis de l'ame ils viennent nous surprendre;
Des feux qu'on croit éteints renaissent de leur condre:
Et la vertu sévère, en de si durs combats,
Resiste aux passions et ne les détruit pas.

ROINE.

Voue douleur est juste autant que vertueuse, Li de tels sentiments...

JOCANTE.

Que je suis malheureuse! Tu connuls, chère Égine, et mon cœur et mes maux; Jai deux fois de l'hymen allumé les flambeaux; Deux fois, de mon destin subissant l'injustice, La changé d'esclavage, ou plutôt de supplice; Fi le seul des mortels dont mon cœur fut touché A mes vœux pour jamais devait être arraché. Pardonnez-moi, granda dieux, en souvenir funeste; D'un feu que j'ai dompté c'est le malheureux reste. Igue, tu nous vis l'un de l'autre charmés, Tu via nos nœuds compus aussitôt que formés: Mon souverain m'aima, m'obtint malgré moi-même, Mon front chargé d'ennui fut ceint du diadème : Il fallut oublier dans ses embrassements la mes premiers amours, et mes premiers serments. Tu mis qu'à mon devoir tout entière attachée, I ctouffai de mes sens la révolte cachée; Oue, déguisant mon trouble et dévorant mes pleurs, le n'osnis & moi-même avouer mes douleurs...

KUINK.

Comment donc pouviez-vous du jong de l'hyménie L'ur seconde fois tenter la destinée?

JOGASTE.

Hélast

EGINE.

M'est-il permis de ne vous rien cacher?

Parle.

ÉGINE.

OEdipe, madame, a para vous toucher; Et votre ceur, du moins sans trop de résistance, De vos états sauvés donna la récompense.

JOGASTE.

Ah! grands dieux!

EGINE.

Était-il plus heureux que Laus : Ou Philoctète absent ne vous touchait-il plus? Entre ces deux héros étiez-vous partagée?

JOGASTE,

Par un monstre cruel Thébe alors ravagée A son libérateur avait promis ma foi; Et le vainqueur du sphinx était digne de moi foi a k.

Vous l'aimiez!

JOU ASTE

Je sentis pour lui quelque tendresse.
Mais que ce sentiment fut loin de la faiblesse!
Ge n'était point, Égine, un feu tumultueux,
De mes seus enchantés enfant impétueux;
Je ne reconnus point cette brûlante flamme
Que le seul Philoctéte a fait naître en mon ame,
Et qui, sur mon esprit répandant son poison,
De son charme fatal a séduit ma raison.
Je sentais pour OEdipe une amitié sévère,

Ol'dipe est vertueux, sa vertu m'était chère; Mon cœur avec plaisir le voyait élevé Au trône des Thébains qu'il avait conscrvé. Cependant sur ses pas aux autels entrainée. Égine, je sentis dans mon ame étonnée Des transports inconnus que je ne conçus pas; Avec horreur enfin je me vis dans ses brus. Cet hymen fut conclu sous un affreux augure: Egme, je voyals dans une nuit obscure, Pres d'OEdipe et de moi, je voyais des enfers Les gouffres éternels à mes pieds entr'ouverts; De mon premier époux l'ombre pâle et sanglante Dans cet abline affreux paraissait memicante: Il me montrait mon fils, ce fils qui dans mon flanc Avait été formé de son malheureux sang ; Ce fils dont ma pieuse et barbare injustice Avait fait & nos dieux un secret sacrifice: De les suivre tous deux ils semblaient m'ordonner; Tous deux dans le Tartare ils semblaient m'entrainer. De sentiments confus mon une possédée Se présentait toujours cette effroyable idée; Li Philoctète encor trop présent dans mon cœur De ce trouble fatal augmentait la terreur.

ÉGINK.

Jentenda du bruit, on vient, je le vois qui s'avance.
JOCASTE.

C'est lui-même; je tremble: évitons sa présence.

# SCÈNE III. JOCASTE, PHILOCTETE.

### PHILOCTÉTE.

Ne fuyez point, madame, et cessez de trembler;
Osez me voir, osez m'entendre et me parler.
Ne craignez point ici que mes jalouses larmes
De votre hymen heureux troublent les nouveaux charm
N'attendez point de moi des reproches honteux,
Ni de lâches soupirs indignes de tous deux.
Je ne vous tiendral point de ces discours vulgaires
Que dicte la mollesse aux amants ordinaires.
Un cœur qui vous chérit, et, s'il faut dire plus,
S'il vous souvient des nœuds que vous avez rompus,
Un cœur pour qui le vôtre avait quelque tendresse,
N'a point appris de vous à montrer de faiblesse.

#### JOCASTE.

De pareils sentiments n'appartenaient qu'à nous;
J'en dois donner l'exemple, ou le prendre de vous.
Si Jocaste avec vous n'a pu se voir unie,
Il est juste, avant tout, qu'elle s'en justifie.
Je vous aimais, seigneur: une suprême loi
Toujours malgré moi-même a disposé de moi;
Et du sphinx et des dieux la fureur trop connue,
Sans doute à votre oreille est déjà parvenue;
Vous savez quels fléaux ont éclaté sur nous,
Et qu'OEdipe...

### PHILOCTÉTE.

Je sais qu'OEdipe est votre époux; Je sais qu'il en est digne; et, malgré sa jeunesse, L'empire des Thébains sauvé par sa sagesse, Sexploits, ses vertus, et surtout votre choix,
Out mis cet heureux prince au rang des plus grands rois.
Als' pourquoi la fortune, à me nuire constante,
Importait-elle ailleurs ma valeur imprudente?
Si le vanqueur du sphinx devait vous conquérir,
I allait-il loin de vous ne chercher qu'a périr?
Je a aurais point percé les ténébres frivoles
I) un vain seus déguisé sous d'obscures paroles;
Ce bras, que votre aspect eût encore animé,
A vancre avec le fer était accontumé;
Do monstre à vos genoux j'eusse apporté la tête.
Don autre capandant Jocuste est le conquête!
Le autre a pu jouir de cet excès d'honneur!

Your na commissar par qual art votra malhaur.
Fittografic.

Je parde Alcida at voue : qu'auraie-ja à craindra ancora? Joc ARTE.

Vous êtes en des lieux qu'un dieu vengeur abhorre; In feu contagiaux annonce son courroux, Li le sang de Laius est retombé sur nous, Du ciel qui nous poursuit la jutier outragée Venge ainsi de ce roi la cendre négligée; On doit sur nos autels immoler l'assessin; On le cherche, on vous nomme, on vous accuse enfin.

PHILOCTÉTE.

Madame, ja ma tuis: una parailla offensa L'onna mon couraga et me force an silence. Qui moi, de tals forfaits! moi, des assassinats! L'e qua de votra époux... Vous na la croyez pas.

305AHTK.

Son, ja na la crois point, at c'ast vous faire injure

Que daigner un moment combattre l'innactione. Vinte exput m'est commi, vons avez en ma fin. La vous pe pouvez point être indigne de moi. Oubliez cas Thélains que les diens abandonnant. Trop digues du périt dupits qui ils vons souprement Fuvez-min, e en est fait; iumo iumo aimumo en oma Les dieux vous récervaient un plus tuble desim: Vimo kliez na jeme ens: lane sugassa pristinda N'a m fixer dans Thele un loss mile su monde. Di saniffere que l'amune, remplessant ce grand capso En hainat mes de men vetre electre valeur. Don, d'un lien charmant le sont tendre et timide De don point our nom le successeur d'Aleide ; la tinues dus destus connada a lema becenes. Cie n'est qu'anx malhenrens que vons deseg sos sous I) b ja da uma eluka las tyrana rajminissant . Harrila ast sinis la tinulia, at las numetras permissiones Alles. libre des teux dinit vinis three égris. Partes, randes Herrula à l'univers surpris,

Swignene, men kjenes vient, sentteez que je vens bos Sen que men evene temblé extente se tablesse; Mais j anexis temp pent ktee à rangie devant vens; Vensque je vens annais et qu'il est man épones

### SCENE IV.

ORDIPE, PHILOCTETE, ARASPE

(#, #) | P. R.

Arnspe, cost dene la la prince l'hilorière!

ENTINE L'ARTER MARIE L'ARTER L'AR

Our, chat his qu'un eux murs un sent uvangla jette,

la que le ciel encore, à sa perte animé, l madirar des affronts n'a point accoutumé, le uns de quels forfaits on veut noireir ma vie; in gueur, n'attendez pas que je m'en justifie; a pour vous trop d'estima; et je ne pense pas èse sous paissiez descendre à des soupçons si bus, h was les mêmes pas nous marchons l'un et l'autre. Le glorre d'assez près est unie à la vôtre. Phride, Hercule, et moi, nous vous avons montré le «luemin de la gloire où vous êtes entré. Ne deshonorez point par une calomnie la splendeur de ces noms ou votre nom s'allie; la soutenez surtout, par un trait généreux. 

CH. DIVE.

lare utile aux mortels, et sauver cet empire, 🌬 🚁 , seigneur, voilà l'honneur seul ou j'aspire . la ce que m'ont appris en ces extrémités les béres que j'admire et que vous imitez. erres, je ne veux point vous imputer un crime : bacel m'eût bissé le choix de la victime, le a surais immolé de victime que moi : Moure pour son pays, c'est le devoir d'un roi; 🕒 a un bonneur trop grand pour le céder a d'autres. la man donné mes jours et défendu les vôtres; la asses souvé mon pemple une seconde fois; Nace, assigneur, je n'as point la liberté du choix. 👉 🗝 un sang criminel que nous devous répandre : Free lies namel, songez a sous défendre; Paramez innocent; il me aera bien doux li immorer dans ma cour un héros tel que vous; 🎶 je me tiens beureux s'il faut que je vous traite,

45

Non comme un accusé, mais comme Philoctète.

Je veux bien l'avouer; sur la foi de mon nom J'avais osé me croire au-dessus du soupçon. Cette main qu'on accuse, au défaut du tonnerre, D'infames assassins a délivré la terre; Hercule à les dompter avait instruit mon bras : Seigneur, qui les punit ne les imite pas.

OKDIPK.

Ah! je ne pense point qu'aux exploits consacrées. Vos mains par des forfaits se soient déshonorées. Seigneur; et si Laïus est tombé sous vos coups, Sans donte avec honneur il expira sous vous:
Vous ne l'avez vaincu qu'en guerrier magnanime;
Je vous rends trop justice.

## PHILOCTETE.

Eh! quel serait mon crime? Si ce fer chez les morts eût fait tomber Laïus, Ce n'eût été pour moi qu'un triomphe de plus. Un roi pour ses sujets est un dieu qu'on révère; Pour Hercule et pour moi, c'est un homme ordinaire. J'ai défendu des rois; et vous devez songer Que j'ai pu les combattre, syant pu les venger.

OKDIPE.

Je connais Philoctète à ces illustres marques:
Des guerriers comme vous sont égaux aux monarques,
Je le sais : cependant, prince, n'en doutez pas,
Le vainqueur de Laïus est digne du trépas;
Sa tête répondra des malheurs de l'empire;
Et vous...

PHILOCTETE.

Ce n'est point moi : ce mot doit vous suffire

Scignour si c'était moi, j'en forais vanité; En vous parlant ainsi, je dois être écouté. Cest and hommes communa, and ames ordinaires A se manifer par des moyens sulgaires: Mais un prince, un guerrier, tel que vous, tel que moi 4. Chand il a dit un mot, en est cru sur sa foi. Do meurtre de Latus OEdipe me sompçonne; Ah! co n'est point à vous d'on accuser personne; Son sceptre et son épouse ont passé dans vos bras. t. est vous qui recueillez le fruit de son trépas, fir n'est pas moi surtout de qui l'hourouse audace Disputa sa dépouille, et demanda sa place, la tròna est un objet qui n'a pu me tenter: Herrule à ce haut rang dédaignait de monter. Tonjours libre avec lui, sans sujets et sans muttre, La fast des souverains et n'ai point voulu l'étre, Mais c'est trop me defendre et trop m'humilier: La vertu n'avilit à ne justifier.

#### OF DIPE.

Votre vertu m'est chère, et votre orgueil m'offense; On vous jugers, prince; et si votre innocence De l'équité des lois n'e rien à redouter, Avec plus de splendeur elle en doit éclater. Demoures parmi nous...

### PHILOCTÉTE.

J'y resterai, sans doute: Il y va de ma gloire; et le ciel qui m'écoute Ne me verra partir que vengé de l'affront Dont vos soupçons honteux ont fait rougir mon front.

# SCÈNE V.

## OEDIPE, ARASPEA.

### OF DIPE.

Je l'avouerai, j'ai peine à le croire coupable. D'un cœur tel que le sien l'audace inébranlable Ne suit point s'abaisser à des déguisements: Le mensonge n'a point de si hauts sentiments. Je ne puis voir en lui cette bassesse infame. Je te dirai bien plus; je rougissais dans l'ame De me voir obligé d'accuser ce grand cœur : Je me plaignais à moi de mon trop de rigueur. Nécessité cruelle attachée à l'empire! Dans le cœur des humains les rois ne peuvent lire; Souvent sur l'innocence ils font tomber leurs coups, Et nous sommes, Araspe, injustes malgré nous. Mais que Phorbas est lent pour mon impatience! C'est sur lui seul enfin que j'ai quelque espérance; Car les dieux irrités ne nous répondent plus : lle ont par leur silence expliqué leurs refus.

### ARASPE.

Tandis que par vos soins vous pouvez tout apprendre. Quel besoin que le ciel ici se fasse entendre? Ces dieux dont le pontife a promis le secours, Dans leurs temples, seigneur, n'habitent pas toujours. On ne voit point leur bras si prodigue en miracles: Ces antres, ces trépieds, qui rendent leurs oracles, Ces organes d'airain que nos mains ont formés, Toujours d'un souffle pur ne sont pas animés. Ne nous endormons point sur la foi de leurs prêtres;

Au pied du sanctusire il est souvent des trultres, l'ui nons asservissant sous un pouvoir sacré, l'ont parler les destins, les font taire à leur gre. Voyez, examinez avec un soin extrême l'hiloctéte, l'horbas, et Jocasta elle-même. Le nons fions qu'à nous; voyons tout par nos yeux : Le sont la nos tréplads, nos oracles, nos dieux.

(M. DIPE.

bernt-il dans le temple un ceur assez perfide?...
Non, si le ciel enfin de nos destins décide,
On ne le verra point mettre en d'indignes mains
Le dépôt précioux du salut des Thébains.
Le vers, je vais moi-même, accusant leur silence,
Per mes vœux redoublés fléchir leur inclémence,
Tor, si pour me servir tu montres quelque ardeur,
De Phorbas que j'attends cours later la lenteur :
Dans l'état déplorable ou tu vois que nous sommes,
Le veux interroger et les dieux et les hommes.

FIN DU BECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I. Jocaste, égine.

JOCASTE.

Oni, j'attends Philoctète, et je veux qu'en ces lieux Pour la dernière fois il paraisse à mes yeux.

ÉGINE.

Madame, vous savez jusqu'à quelle insolence
Le peuple a de ses cris fait monter la licence:
Ces Thébains, que la mort assiège à tout moment,
N'attendent leur salut que de son châtiment;
Vieillards, femmes, enfants, que leur malheur accable.
Tous sont intéressés à le trouver coupable.
Vous entendez d'ici leurs cris séditieux;
Ils demandent son sang de la part de nos dieux.
l'ourrez-vous résister à tant de violence?
Pourrez-vous le servir et prendre sa défense?

Moi! si je la prendrai? dussent tous les Thébains Porter jusque sur moi leurs parricides mains, Bous ces murs tout fumants dussé-je être écrasée,

Je ne trahirai point l'innocence accusée.

Mais une juste crainte occupe mes esprits:

Mon cœur de ce héros fut autrefois épris;

On le sait: on dira que je lui sacrifie

Ma gloire, mes épons, mes dieux, et ma patrie;

Que mon cœur brûle encore.

ÉGINK.

Ah! calmes cet effroi:

Cet amour malbeureux n'eut de témoin que moi; Et jamais...

JOUANT E.

Que dis-tu? crois-tu qu'une princesse

Puisse jamais cacher sa baine ou sa tendresse?

Des courtisans sur nous les inquiets regards

Avec avidité tombent de toutes parts;

A travers les respects leurs trompouses souplesses

Pénetrent dans nos caurs et cherchent nos faiblesses;

A leur malignité rien n'échappe et ne fuit;

Un'seul mot, un soupir, un conp d'ail nous trahit;

Tont parle contre nous, jusqu'à notre silence;

Et quand leur artifice et leur persovérance

Ont enfin, malgré nous, arraché nos secrets,

Alors avec éclat leurs discours indiscrets,

Portant sur notre vie une triste lumière,

Vont de nos passions remplir la terre entière.

RUINK.

Eh! qu'avez-vous, madame, à craindre de leurs coups? Quels regards si perçuats sont dangereus pour vous? Quel secret pénétré peut flétrir votre gloire? Si l'on sait votre amour, on sait votre victoire : On sait que la vertu fut toujours votre appui.

JOUANTE.

Et c'est cette verte qui me trouble aujourd'hui. l'ent-être, à m'accuser toujours prompte et sévère, Je porte sur moi-même un regard trop austère; l'ent-être je me juge avec trop de rigueur : Mus enflu l'hiloctète a régné sur mon cœur; Dans ce cœur malbeureux son image est tracée, La vertu ni le temps ne l'ont point effacée: Que dis-je? je ne sais, quand je sauve ses jours, Si la seule équité m'appelle à son secours; Ma pitié me paraît trop sensible et trop tendre; Je sens trembler mon bras tout prêt à le défendre; Je me reproche enfin mes bontés et mes soins: Je le servirais mieux, si je l'eusse aimé moins.

ÉGINE.

Mais voulez-vous qu'il parte?

JOCASTE.

Oui, je le veux sans doute, C'est ma seule espérance; et pour peu qu'il m'écoute, Pour peu que ma prière ait sur lui de pouvoir, Il faut qu'il se prépare à ne me plus revoir. De ces funestes lieux qu'il s'écarte, qu'il fuie, Qu'il sauve en s'éloignant et ma gloire et sa vie. Mais qui peut l'arrêter? il devrait être ici. Chère Éging, va, cours.

# SCÈNE II.

## JOCASTE, PHILOCTÈTE, ÉGINE.

JOCASTE.

Ah! prince, vous voici!

Dans le mortel effroi dont mon ame est émue,
Je ne m'excuse point de chercher votre vue:
Mon devoir, il est vrai, m'ordonne de vous fuirs;
Je dois vous oublier, et non pas vous trahir:
Je crois que vous savez le sort qu'on vous apprête.

PHILOCTETE.

Un vain peuple en tumulte a demandé ma tête:

Il souffre, il est injuste, il faut lui pardonner.

JOGASTE.

Cardez à ses fureurs de vous abandonner.
Partez; de votre sort vous êtes encor maître;
Mais ce moment, Seigneur, est le dernier peut-être
Ou je puis vous sauver d'un indigne trépas.
Fuyez; et loin de moi précipitant vos pas,
Four prix de votre vie heureusement sauvée,
Oubliez que c'est moi qui vous l'ai conservée.

PHILOCTÉT K.

Daignez montrer, madame, à mon cœur agité
Mons de compassion et plus de fermeté;
Préférez, comme moi, mon honneur à ma vie;
Commandez que je meure, et non pas que je fuie;
Et ne me forcez point, quand je suis innocent,
A devenir coupable en vous obéissant.
Des biens que m'a ravis la colère céleste,
Ma gloire, mon honneur est le seul qui me reste;
Ne m'ôtez pas ce bien dont je suis si jaloux,
Et ne m'ordonnez pas d'être indigne de vous.
Jai vécu, j'ai rempli ma triste destinée,
Madame: à votre époux ma parole est donnée;
Quelque indigne soupçon qu'il ait conçu de moi,
Je ne sais point encor comme on manque de foi.

#### JOCASTE

Seigneur au nom des dieux, au nom de cette flamme Dont la triste Jocaste avait touché votre ame, Si d'une si parfaite et si tendre amitié Vous conservez encore un reste de pitié; Enfin s'il vous souvient que, promis l'un à l'autre, Autrefois mon bonheur a dépendu du vôtre; Dargnez sauver des jours de gloire environnés, 106

Des jours à qui les miens ont été destinés.

Je vous les consacrai; je veux que leur carrière
De vous, de vos vertus, soit digne tout entière.
J'ai vécu loin de vous; mais mon sort est trop beau
Si j'emporte, en mourant, votre estime au tombeau.
Qui sait même, qui sait si d'un regard propice
Le ciel ne verra point ce sanglant sacrifice?
Qui sait si sa clémence, au sein de vos états,
Pour m'immoler à vous n'a point conduit mes pas?
Peut-être il me devait cette grace infinie
De conserver vos jours aux dépens de ma vie;
Peut-être d'un sang pur il peut se contenter,
Et le mien vaut du moins qu'il daigne l'accepter.

# SCÈNE III.

OEDIPE, JOCASTE, PHILOCTETE, EGINE.
ARASPE, suite.

### OFDIPE.

Prince, ne craignez point l'impétueux caprice
D'un peuple dont la voix presse votre supplice:
J'ai calmé son tumulte, et même contre lui
Je vous viens, s'il le faut, présenter mon appui.
On vous a soupçonné; le peuple a dû le faire.
Moi qui ne juge point ainsi que le vulgaire,
Je voudrais que percant un nuage odieux,
Déjà votre innocence éclatât à leurs yeux.
Mon esprit incertain, que rien n'a pu résoudre,
N'ose vous condanner, mais ne peut vous absoudre.
C'est au ciel que j'implore à me déterminer.

Ce ciel enfin s'apaise, il veut nous pardonner; El bientôt, ratirant la main qui nous opprime, l'ar la voix du grand-prêtre il nomme la victime; Li je laisse à nos dieux, plus éclairés que nous, Le soin de décider entre mon peuple et vous,

Votre équité, seigneur, est inflexible et pure !: Mais l'extrême justice est une extrême injure: Il n'en faut pas tonjours écoutar la rignour. Des lois que nous suivons la première est l'honneur. Je me suis vu réduit à l'affront de répondre A de vila délateura que j'el trop su confondre. Ah! sans yous abaissar h cat indigne soin. Seigneur, il suffissit de moi seul pour témoin : Conit, c'était assez d'examiner ma vie; Hercula appui des diaux, et vainqueur de l'Asia, Les monstres, les tyrans qu'il m'apprit à dompter, Ce sont là les témoins qu'il me faut confronter. De vos dieux cependant interrogez l'organe: Sous apprendrons de lui si leur voix ma condamna. Je n'ai pas basoin d'eux, et j'attends leur arrêt l'ar pitié pour ce peuple, et non par intérêt.

## SCÈNE IV.

OEDIPE, JOCASTE, LE GRAND-PRÉTRE, ABASPE, PHILOCTÈTE, ÉGINE, SUITE, LE GROSUR.

### OKDIPK.

Lit bien! les dieux, touchés des voux qu'on leur adresse, Suspendent-ils enfin lour fureur vongerosse? Quelle main parricide a pu les offenser? PHILOCTÈTE.

Parlez, quel est le sang que nous devons verser?

Fatal présent du ciel! science malheureuse!
Qu'aux mortels curieux vous êtes dangereuse!
Plût aux cruels destins qui pour moi sont ouverts,
Que d'un voile éternel mes yeux fussent couverts!
PHILOCTÉTE.

Eh bien! que venez-vous annoncer de sinistre?

OEDIPE.

D'une haine éternelle êtes-vous le ministre? PHILOCTÈTE.

Ne craignez rien.

OF DIPE.

Les dieux veulent-ils mon trépas? LEGRAND-PRÉTRE, à Œdipe.

Ah! si vous m'en croyez, ne m'interrogez pas.

OEDIPE.

Quel que soit le destin que le ciel nous annonce, Le salut des Thébains dépend de sa réponse.

PHILOCTÈTE.

Parlez.

OEDIPE.

Ayez pitié de tant de malheureux; Songez qu'OEdipe...

LE GRAND-PRÉTRE.

OEdipe est plus à plaindre qu'eux.

PREMIER PERSONNAGE DU CHOEUR.

OEdipe a pour son peuple une amour paternelle; Nous joignons à sa voix notre plainte éternelle. Vous à qui le ciel parle, entendez nos clameurs. DRUXIÈME PERSONNAGE DU CHORUR.

Nous mourons, sauvez-nous, détournez ses fureurs;

Nommez cet assassin, ce monstre, ce perfide.

PREMIER PERSONNAGE DU CHORUR.

Nos bras vont dans son sang laver son parricide.

LE GRAND-PRÈTEE. Pouplos infortunés, que me demandez-vous?

PREMIER PRESONNAGE DU CHOEUR. Ditos un mot, il meurt, et vous nous sauvez tous.

LE GRAND-PRÉTRE.

Quand vous serez instruits du destin qui l'accable, Vous frémirez d'horreur au seul nom du coupable. Le dieu qui par ma voix vous parle en ce moment, Commande que l'exil soit son seul châtiment; Mais bientôt éprouvant un désespoir funeste, Ses mains ajouteront à la rigueur céleste. De son supplice affreux vos yeux seront surpris, Et vous croirez vos jours trop payés à ce prix.

ORDIPE.

Obéissez.

PHILOCTÉTE.

Purlez.

OEDIPE.

C'est trop de résistance.

LE GRAND-PRÉTRE, à OEdipe.

C'est vous qui me forcez à rompre le silence.

OKDIPR.

Que ces retardements allument mon courroux!

LE GRAND-PRÉTRE.

Vous le voulez... ch bien!.. c'est...

OKDIPE.

Achéve : qui?

## LE GRAND-PRÉTRE.

Vous.

OEDIPE.

Moi?

LE GRAND-PRÉTRE.

Vous, malheureux prince.

DEUXIÈME PERSONNAGE.

Ah! que viens-je d'entend

JOCASTE.

Interpréte des dieux, qu'osez-vous nous apprendre?
(à Okdipe)

Qui, vous! de mon époux vous seriez l'assassin? Vous à qui j'ai donné sa couronne et ma main? Non, seigneur, non: des dieux l'oracle nous abuse, Votre vertu dément la voix qui vous accuse.

PREMIER PERSONNAGE DU CHORUR. O ciel, dont le pouvoir préside à notre sort, Nommez une autre tête, ou rendez-nous la mort.

PHILOCTÉTE.

N'attendez point, seigneur, outrage pour outrage;
Je ne tirerai point un indigne avantage
Du revers inou' qui vous presse à mes yeux:
Je vous crois innocent malgré la voix des dieux.
Je vous rends la justice enfin qui vous est due,
Et que ce peuple et vous ne m'avez point rendue.
Contre vos ennemis je vous offre mon bras;
Entre un pontife et vous je ne balance pas.
Un prêtre, quel qu'il soit, quelque dieu qui l'inspire,
Doit prier pour ses rois, et non pas les maudire.

Quel excès de vertu! mais quel comble d'horreur! L'un parle en demi-dieu, l'autre en prêtre imposteur. ( an grand-prétre. )

Voils donc des autels quel est le privilège!
Grace à l'impunité, ta bouche sacrilège,
Pour accuser ton roi d'un forfait odieux,
Abuse insolemment du commerce des dieux!
Tu crois que mon courroux doit respecter encore
Le ministère saint que ta main déshonore.
Trattre, aux pieds des autels il faudrait t'immoler,
A l'aspect de tes dieux que ta voix fait parler.

LE GRAND-PRÉTRE.

Ma vie est en vos mains, vous en étes le mattre: Profitez des moments que vous avez à l'être: Anjourd'hui votre arrêt vous sera prononcé 5. Tremblez, malheureux roi, votre régne est passé: Une invisible main suspend sur votre tête Le glaive menacant que la vengeance apprête; Bientôt, de vos forfaits vous-incine épouvanté, Fuy**ant loin de ce trône** où vous étes monté, Privé des feux sacrés et des caux salutairesé. Remplissant de vos cris les antres solitaires, Partout d'un dieu vengeur vous sentirez les coups: Vous chercherez la mort; la mort fuira de vous. Le ciel, ce ciel témoin de unt d'objets funébres, N'aura plus pour vos yenx que d'horribles ténébres : Au c**rime, au châ**timent malgré vous destiné, Vous seriez trop heureux de n'être jamais né.

OKDIPK.

J'ai forcé jusqu'ici ma colère à t'entendre; Si ton sang méritait qu'on daignât le répandre, De ton juste trépas mes regards satisfaits De ta prédiction préviendraient les effets. Va, fuis, n'excite plus le transport qui m'agite. Et respecte un controux qu<mark>e te présence irrite;</mark> Fuis, d'un mensonge indigne abomin<mark>able auteur</mark>.

LE GRAND-PRÉTRE,

Vous me traitez toujours de traitre et d'imposteur : Votre père autrefois me croyait plus sincère.

ORDIPE.

Arrête: que dis-tu? qui? Polybe mon père...

Vous apprendrez trop tôt votre funeste sort;
Ce jour va vous donner la naissance et la mort.
Vos destins sont comblés, vous allez vous commitre.
Malheureux! savez-vous quel sang vous donna l'étre?
Entouré de forfaits à vous seul réservés,
Mavez-vous seulement avec qui vous vivez?
O Corinthe! è l'hocide! exécrable hyménée!
Je vois naître une race impie, infortunée,
Digne de sa naissance, et de qui la fureur
Hemplira l'univers d'épouvante et d'horreur.
Sortons.

# SCÈNE V.

## ŒDIPE, PHILOCTETE, JOCASTE.

#### OK DIFE.

Ces derniers mots me rendent immobile:
Je ne sais où je suis; ma fureur est tranquille:
Il me semble qu'un dien descendu parmi nous,
Maître de mes transports, enchaîne mon courroux,
Et, prétant au pontife une force divine,
Par sa terrible voix m'annonce ma ruine.

PHILOCTETE!

Si vous n'aviez, seigneur, à craindre que des rois,

Philoctète avec vous combattrait sous vos lois;
Mais un prêtre est ici d'autant plus redoutable
Qu'il vous perce à nos yeux par un trait respectable.
Fortement appuyé sur des oracles vains,
Un pontife est souvent terrible aux souverains;
Et, dans son zèle aveugle, un peuple opiniâtre,
De ses liens sacrés imbécile idolâtre,
Foulant par piété les plus saintes des lois,
Croit honorer les dieux en trahissant ses rois;
Surtout quand l'intérêt, père de la licence,
Vient de leur zèle impie enhardir l'insolence.

OKDIPE.

Ah! seigneur, vos vertus redoublent mes douleurs:
La grandeur de votre ame égale mes malheurs;
Accablé sons le poids du soin qui me dévore,
Vouloir me soulager, c'est m'accabler encore.
Quelle plaintive voix crie au fond de mon cœur?
Quel crime ai-je commis? Est-il vrai, dieu vengeur?

JOGASTE.

Seigneur, c'en est assez, ne parlons plus de crime;
A ce peuple expirant il faut une victime;
Il faut sauver l'état, et c'est trop différer.
Épouse de Laïus, c'est à moi d'expirer;
L'est à moi de chercher sur l'infernale rive
D'un malheureux époux l'embre errante et plaintive;
De ses mânes sanglants j'apaiserai les cris;
L'irai... Puissent les dieux, satisfaits à ce prix,
Contents de mon trépas, n'en point exiger d'autre,
Et que mon sang versé puisse épargner le vôtre!

Yous mourir! yous, madame! ah! n'est-ce point assez De tant de maux affroux sur ma tête amassés? Quittez, reine, quittez ce langage terrible; Le sort de votre époux est déjà trop horrible, Sans que, de nouveaux traits venant me déchirer, Vous me donniez encor votre mort à pleurer. Suivez mes pas, rentrons; il faut que j'éclaircisse Un soupçon que je forme avec trop de justice. Venez.

JOCASTE.

Comment, seigneur, vous pourriez...
ORDIPE.

Suivez-moi,

Et venez dissiper ou combler mon effroi.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCÈNE I. Œ DIPE, JOCASTE.

### ORDIPE.

Non, quoi que vous disies, mon ame inquistée
De soupçons importuns n'est pas moins agitée.
Le grand-précre me gêne, et, prêt à l'excuser,
Je commence en secret moi-même à m'accuser.
Sur tout ce qu'il m'a dit, plein d'une horreur extrême,
Je me suis en secret interrogé moi-même;
Et mille évènements de mon ame effacés
Se sont efferts en foule à mes esprits glacés.
Le passé m'interdit, et le présent m'accable;
Je lis dans l'avenir un sort épouvantable:
Et le crime partout semble suivre mes pas.

JOCASTE.

Eh quoi! votra vortu na vous rassure pas!
N'étes-vous pas enfin sur de votre inuccence?
OND 1 Par.

On est plus criminal quelquefois qu'on ne peuse.

Ah! d'un prêtre indiscret dédaignant les fareurs, Cesses de l'excuser par ces làches terreurs.

ORDIPE.

Au n**om du grand** Imïns et du courroux céleste, Quand Imïns entreprit ce voyage funeste, Avait-il près de lui des gardes, des soldats? 100ASTE.

Le vinis l'ai déjà dit, un seul suivait ses pas. centre.

La scul lumme?

#### IULASTE.

Ce roi, plus grand que sa fortune ?.

Dédaignait comme vous une pompe importune;

On ne voyait jamais marcher devant son char

D'un hataillon nombreux le fastueux rempart;

Au milieu des sujets soumis à sa puissance,

Comme il était sans crainte, il marchait sans défense

Par l'amour de son peuple il se croyait gardé.

GEBIPE

() héros! par le ciel aux mortels accordé, Des véritables rois exemple auguste et rare! (Wdipe a-t-il sur toi porté sa main barbare? Dépeignez-nuoi du moins ce prince malheureux.

### JOGASTE.

Puisque vous rappelez un souvenir fâcheux,
Malgré le froid des aus, dans sa mâle vieillesse,
Ses yeux brillaient encor du feu de sa jennesse;
Son front civatrisé sous ses cheveux blanchis<sup>5</sup>
Imprimait le respect aux mortels interdits;
Pa si j'ose, seigneur, dire ce que j'en pense,
Laïus ent avec vous assez de ressemblance;
Pa je m'applandissais de retrouver en vous,
Ainsi que les vertus, les traits de mon époux.
Seigneur, qu'a ce discours qui doive vous surprendre.

l'entrevois des malheurs que je ne puis co<mark>mprend</mark>re Le crains que par les dieux le pontife inspiré Sur mes destins affreux ne soit trop éclairé.

Moi, j'aurais massacré!... Dieux! serait-il possible?

Cet organo des dieux est-il done infaillible?
Un ministère saint les attache aux autels:
Ils approchent des dieux, mais ils sont des mortels.
Pensez-vous qu'en effet au gré de leur demande?
Du vol de leurs oiseaux la vérité dépende?
Que sous un fer sacré des taureaux gémissants
Dévoilent l'avenir à leurs regards perçants,
Et que de leurs festons ces victimes ornées
Des humains dans leurs flancs portent les destinées?
Non, non: chercher ainsi l'obscure vérité,
C'est usurper les droits de la divinité.
Nos prêtres ne sont point ce qu'un vain pouple pense;
Notre crédulité fait toute leur science.

OKDIPE.

Ah dieux! s'il était vrai, quel scrait mon bonheau! JOGASTE.

Seigneur, il est trop vrai; croyez-en ma doulour.
Comme vous autrefois pour eux préoccupée,
Hélas! pour mon malheur je suis bien détrompée,
Et le ciel me punit d'avoir trop écouté
D'un oracle imposteur la fausse obscurité.
Il m'en coûta mon fils. Oracles que j'abhorre!
Saus vos ordres, saus vous, mon fils vivruit encore.

OFDIPE.

Votra fils! par quel coup l'avez-vous donc perdu? Quel oraclo sur vous les dieux ont-ils reudu?

JOCASTE.

Apprenez, apprenez, dans ce péril extrême, Ce que j'aurais voulu me cacher à moi-même; Et d'un oracle faux ne vous alarmez plus.

Seigneur, vous le saves, j'eus un fils de Laïus.

Sur le sort de mon fils ma tendresse inquiète,

Consulta de nos dieux la fameuse interprète.

Quelle fureur, hélas! de vouloir arracher

Des secrets que le sort a voulu nous cacher!

Mais enfin j'étais mère, et pleine de faiblesse;

Je me jetai craintive aux pieds de la prêtresse:

Voici ses propres mots, j'ai dû les retenir:

Pardonnez si je tremble à ce seul souvenir.

« Ton fils tuera son père, et ce fils sacrilège,

« Inceste et parricide... » O dieux! achéverai-je?

Eh bien! madame?

JOCASTE.

Enfin, seigneur, on me prédit
Que mon fils, que ce monstre entrerait dans mon lit;
Que je le recevrais, moi, seigneur, moi sa mère,
Dégouttant dans mes bras du meurtre de son père;
Et que, tous deux unis par ces liens affreux,
Je donnerais des fils à mon fils malheureux.
Vous vous troublez, seigneur, à ce récit funeste;
Vous craignez de m'entendre et d'écouter le reste.

OEDIPE.

OEDIPE.

Ah! madame, achevez: dites, que fites-vous De cet enfant, l'objet du céleste courroux? 10 CASTE.

Je crus les dieux, seigneur; et, saintement cruelle, J'étouffai pour mon fils mon amour maternelle. En vain de cet amour l'impérieuse voix S'opposait à nos dieux, et condamnait leurs lois; Il fallut dérober cette tendre victime An intel escendent qui l'entrelueit eu crime,
Et, pensent triompher des horreurs de sou sort,
Fordonnei per pitié qu'on lui domat le mort.
() pué criminalle autent que melheureuse)
() d'un oracle faux obscurité trompeuse)
() de malheureux époux n'eu expire pes moins;
() hans le cours triomphent de ses destine prospères
() fut essessiné per des mains étrangères;
() en fut point son fils qui lui porte ens coups;
() j'ei perdu mon fils seus seuver mon époux!
() que cet exemple effreux puisse au moins vous instruire!
() funisses cet effroi qu'un prêtre vous inspire;
() foftex de ma faute, et calmez vos esprits.

OKDIPK.

Apres la grand secret que vous m'avez appris, il est justa à mon tour que ma reconnaissance l'assa de mes destins l'horrible confidence. Lorsque vous aurez su, per ce triste entretien, Le rapport effrayant de votre sort su mien, l'ent-être, ainsi que moi, frémirez-vous de crainte.

La dastin m'a fait autre au tròna de Corintha:
Cepandant de Corinthe et du tròna éloigné
La vois avac horrour les lieux où ja mis nó.
Un jour, ca jour affraux, présent à ma panséa,
Lette ancor la terraur dans mon ama glacéa;
Pour la première fois, par un don solemal.
Mes mains journes em ora envichissiont l'autel.
Du temple tout a-coup les combles s'entr'ouvrirent,
De traits affrant de sang les marbres se couvrirent,
De l'autel ébranié par de longs tremblements
Line invisible man reponsent mes présents.

Et les vents, au milieu de la foudre éclatante, Portèrent jusqu'à moi cette voix effrayante:

- « Ne viens plus des lieux saints souiller la pureté,
- « Du nombre des vivants les dieux t'ont rejeté;
- « Ils ne recoivent point tes offrandes impies;
- « Va porter tes présents aux autels des furies;
- « Conjure leurs serpents prêts à te déchirer;
- « Va, ce sont là les dieux que tu dois implorer. »
  Tandis qu'à la frayeur j'abandonnais mon ame,
  Cette voix m'annonça, le croiriez-vous, madame?
  Tout l'assemblage affreux des forfaits inouïs
  Dont le ciel autrefois menaça votre fils,
  Me dit que je serais l'assassin de mon père.

JOGANTR.

Ah dieux!

OKDIPE.

Que je serais le m**ar**i de ma mère.

JOCANTE.

Où suis-je? Quel démon en unissant nos cœurs, Cher prince, a pu dans nous rassembler tant d'horreus ox nu v.

Il n'est pas encor temps de répandre des larmes; Vous apprendrez bientôt d'autres sujets d'alarmes. Écoutez-moi, madame, et vous allez trembler.

Du sein de ma patrie il fallut m'exiler.
Je craignis que ma main, malgré moi criminelle,
Aux destins ennemis ne fût un jour fidéle;
Et, suspect à moi-même, à moi-même odieux,
Ma vertu n'osa point lutter contre les dieux.
Je m'errachai des bras d'une mère éplorée;
Je partis, je courus de contrée en contrée;
Je déguissi partout ma naissance et mon nom:

Un ami, de mes pas fut le seul compagnon. Dans plus d'une aventure, en ce fatal voyage, Le dieu qui me guidait seconda mon courage : lleureux si j'avais pu, dans l'un de ces combats, Prévenir mon destin par un noble trépas! Mais je suis réservé sans doute au parricide. Enfin je me souviens qu'aux champs de la Phocide, (Et je ne conçois pas par quel enchantement J'oubliais jusqu'ici ce grand événement; La main des dieux sur moi si long-temps suspendue Semble ôter le bandeau qu'ils mettaient sur ma vue:) Dans un chemin étroit je trouvai deux guerriers Sur un char éclatant que trafnaient deux coursiers; Il fallut disputer, dans cet étroit passage, Des vains honneurs du pas le frivole avantage. J'étais jeune et superbe, et nourri dans un rang Où l'on puisa toujours l'orgueil avec le sang. Inconnu, dans le sein d'une terre étrangère, Je me croyais encore au trône de mon père; Et tous ceux qu'à mes yeux le sort venait offrir Me semblaient mes sujets, et faits pour m'obéir: Je marche donc vers eux, et ma main furieuse Arrête des coursiers la fougue impétueuse; Loin du char à l'instant ces guerriers élancés Avec fureur sur moi fondent à coups pressés. La victoire entre nous ne fut point incertaine: Dieux puissants, je ne sais si c'est faveur ou haine; Mais sans doute pour moi contre eux vous combattiez; Et l'un et l'autre enfin tombèrent à mes pieds. L'un d'eux, il m'en souvient, déjà glacé par l'âge, Couché sur la poussière, observait mon visage; Il me tendit les bras, il voulut me parler;

De ses yeux expirants je vis des pleurs couler; Moi-même en le perçant, je sentis dans mon ame, Tout vainqueur que j'étais...Vous frémissez, madame.

JOCASTE.

Seigneur, voici Phorbas, on le conduit ici.

OEDIPE.

Hélas! mon doute affreux va donc être éclairci!

# SCÈNE II.

OEDIPE, JOCASTE, PHORBAS, SUITE.

OEDIPB.

Viens, malheureux vieillard, viens, approche... A sa vi D'un trouble renaissant je sens mon ame émue; Un confus souvenir vient encor m'affliger: Je tremble de le voir et de l'interroger.

PHORBAS.

Eh bien! est-ce aujourd'hui qu'il faut que je périsse? Grande reine, avez-vous ordonné mon supplice? Vous ne fûtes jamais injuste que pour moi.

JOCASTE.

Rassurez-vous, Phorbas, et répondez au roi.

PHORBAS.

Au roi!

JOCASTE.

C'est devant lui que je vous fais parattre.

PHORBAS.

O disux! Laïus est mort, et vous êtes mon maître! Vous, seigneur?

OEDIPE.

Épargnons les discours superflus: Tu fus le seul témoin du meurtre de Laïus; l'u fue blomé, dit-on, en voulant le défendre.

PMORBAS.

keigneur, Laïus est mort, laissez on paix sa cendre; 8 msultez pas du moins au malheureux destin B'un fidèle sujet blessé de votre main.

OFD IPE.

le t'ai blessé? qui, moi?

PHORBAS.

Contentez votre envie;

Achevez de m'ôter une importune vie; Seigneur, que votre bras, que les dieux ent trompé, Verse un reste de sang qui vous est échappé; Et puisqu'il vous souvient de ce sentier funeste Dù mon roi...

OF DIPE.

Malheureux! épargne-moi le reste; J'ai tout fait, je le vois, c'en est ussez. O dieux! Enfin après quatre ans vous dessillez mes yeux.

JOCASTE.

Hélast il est donc vrait

OEDIPE.

Quoi! c'est toi que ma ruge

Attaqua vers Daulis en cet étroit passage!
Oui, c'est toi : vainement je cherche à m'abuser;
Tout parle contre moi, tout sert à m'accuser;
Et mon œil étonné ne peut te méconnaître.

PHORBAS.

Il est vrai, sous vos coups j'ai va tomber mon multre; Vous uvez fuit le crime, et j'en fus soupconné; J'ai vécu dans les fers, et vous avez régné.

CEDIPE.

Va, bientôt à mon tour je me rendrai justice;

Va, laisse-moi du moins le soin de mon supplice : Laisse-moi, sauve-moi de l'affront douloureux De voir un innocent que j'ai fait malheureux.

# SCÈNE III.

## OEDIPE, JOCASTE.

OF DIPE.

Jocaste... car enfin la fortune jalouse M'interdit à jamais le tendre nom d'épouse; Vous voyez mes forfaits: libre de votre foi, Frappez, délivrez-vous de l'horreur d'être à moi.

JOCASTE.

Hélas!

Vivez.

OEDIPE.

Prenez ce fer, instrument de ma rage; Qu'il vous serve aujourd'hui pour un plus juste usage; Plongez-le dans mon sein.

JOCAST E.

Que faites-vous, seigneur' . rrêtez; modérez cette aveugle douleur;

OEDIPE.

Quelle pitié pour moi vous intéresse? Je dois mourir.

JOCASTE.

Vivez, c'est moi qui vous en presse; Écoutez ma prière.

OEDIPE.

Ah! je n'écoute rien;

J'ai tué votre époux.

- JOG ART E. Muis vous êtes le mien.

OKDIPE.

de suis par le crime.

JOGARTE.

11 est involontaire.

unporte, il est commis.

JOCASTE.

O comble de misère!

ORDIPK.

trop funcste hymen! ô feux jadis si doux!

JOGANTE.

one sont point éteints; vous êtes mon époux.

OKDIPK.

on, je ne le suis plus; et ma maiu ennemie

à que trop bien rompu le saint nœud qui nous lie.

complis ces climats du malheur qui me suit.

edontez-moi, craignez le dieu qui me poursuit;

à nande vertu ne sert qu'à me confondre,

t de moi désormais je ne puis plus répondre,

ou être de ce dieu partageant le courroux,

horreur de mon destin s'étendrait jusqu'à vous;

per du moins pitié de tant d'autres victimes;

appez, ne craignez rieu, vous m'épargnez des crimes.

JOCASTE.

r vous accusez point d'un destin si cruel;
bus êtes malheureux, et non pas criminel;
sus ce futul combut que Daulis vous vit rendre,
bus ignoriez quel sung vos maius alluient répandre;
l, sons trop rappeler cet affreux souvenir,

Je ne puis que me plaindre, et non pas vous punir. Vivez...

### ORDIPE.

Moi, que je vive! il faut que je vous fuie.
Hélas! où trainerai-je une mourante vie?
Sur quels bords malheureux, dans quels tristes climau
Ensevelir l'horreur qui s'attache à mes pas?
Irai-je, errant encore, et me fuyant moi-même,
Mériter par le meurtre un nouveau diadème?
Irai-je dans Corinthe, où mon triste destin
A des crimes plus grands réserve encor ma main?
Corinthe! que jamais ta détestable rive...

# SCÈNE IV. ŒDIPE, JOCASTE, DIMAS.

#### DIMAS.

Seigneur, en ce moment un étranger arrive : Il se dit de Corinthe et demande à vous voir.

OFDIPE.

Allons, dans un moment je vais le recevoir.

Adieu: que de vos pleurs la source se dissipe.
Vous ne reverrez plus l'inconsolable OEdipe:
C'en est fait, j'ai régné, vous n'avez plus d'époux;
En cessant d'être roi, je cesse d'être à vous.
Je pars: je vais chercher, dans ma douleur mortelle.
Des pays où ma main ne soit point criminelle;
Et vivant loin de vous, sans états, mais en roi,
Justifier les pleurs que vous versez pour moi.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I. GEDIPE, ABASPE, DIMAS, SUITE

OK DIPE.

imizanz voa ragrata, at ratenaz voa larman; Your plaignez mon exil, il a pour moi des charmes; La fente à ves mulhours assura un prempt socomes; in perdant votru roi vom comenvez voe joure, n wet de tout es peuple il est temps que j'ordonne, a sauvé cet empire en arrivant au trône . "en dascandrai du moins comme j'y suis monté; la glas**ra ma suivra dana m**on **a**dvarait*i*. Men dantin fut tempemen da vema randra la via. e quitte mes enfants, mon trône, ma patrie : kentez-min du minne penir la derniara feje 👊 : 'mapi'i**l vous fant un roit consultazen mon** choix. Inforteta ant pariment, vartumen, intrépida : in momerque ust son pore ", il fut l'ami d'Akrida; per je parte, et qu'il régne. Allez chercher Phorbes, hi il emenissa à mas yaux, qu'il na ma cenigna ems; l faut de mes houtés lui luiser quelque marque, U quitter mas sujats at la trôna an monarqua, in lon fassa approchar l'étranger davant moi. ims, demenses.

If come ble du con d'Enhée , aujourd'him Négrepont

## SCÈNE IL

## OEDIPE, ARASPE, ICARE, SUITE.

ORDIPE.

Icare, est-ce vous que je voi?
Vous, de mes premiers ans sage dépositaire,
Vous, digne favori de Polybe mon père?
Quel sujet important vous conduit parmi nous?

Seigneur, Polybe est mort.

OKDIPK.

Ah! que m'apprenez-vous?

Mon père...

ICARE.

A son trépas vous deviez vous attendre. Dans la muit du tombeau les ans l'ont fait descendre; Ses jours étaient remplis, il est mort à mes yeux.

OKDIPE.

Qu'êtes-vous devenus, oracles de nos dieux?
Vous qui faisiez trembler ma vertu trop timide,
Vous qui me prépariez l'horreur d'un parricide.
Mon père est chez les morts, et vous m'avez trompé;
Malgré vous dans son sang mes mains n'ont point trem
Ainsi de mon erreur esclave volontaire,
Occupé d'écarter un mal imaginaire,
J'abandonnais ma vie à des malheurs certains,
Trop crédule artisan de mes tristes destins!
O ciell et quel est donc l'excès de ma misère
Si le trépas des miens me devient nécessaire?
Si, trouvant dans leur perte un bonheur odieux,

Four moi la mort d'un père est un bienfait des dieux! Allons, il faut partir; il faut que je m'acquitte Des funébres tributs que sa candre mérite. Futons, Vous vous taisez, je vois vos plaurs couler : Duc ca silence...

IGARE.

O ciall osarai-je parler?

OKDIPE.

Vous resta-t-il encor des malheurs à m'apprendre?

Un moment sans témoin daignerez-vous m'entendre?
OKO I PR.

( a sa suite. )

Allez, retirez-vous. Que va-t-il m'annoncer?

ICARE.

A Corinthe, seigneur, il ne faut plus penser; 8 vous y paraissez, votre mort est jurée.

ORDIPE.

Eh! qui de mes états me défendrait l'entrée?

ICARE.

Busceptre de Polybe un autre est l'héritier, «« DIP ».

Est-ce assez? et ce trait sera-t-il le dernier?

Jonsnis, destin, poursnis, tu ne pourras m'abattre,

Eh bien! j'allais régner; Icare, allons combattre;

I mes lâches sujets courons me présenter.

Jami ces malheureux, prompts à se révolter,

le puis trouver du moins un trépas honorable;

Mourant chez les Thébains, je mourais en conpable;

le dois périr en roi, Quels sont mes ennemis?

Pale, quel étranger sur mon trône est assis?

ICARE.

Le gendre de Polybe; et Polybe lui-même Sur son front en mourant a mis le diadème. A son maître nouveau tout le peuple obéit.

OEDIPE.

Eh quoi! mon père aussi, mon père me trahit? De la rebellion mon père est le complice? Il me chasse du trône!

ICARE.

Il vous a fait justice;

Vous n'étiez point son fils.

OEDIPE.

Icare!..

ICARE.

Avec regret

Je révèle en tremblant ce terrible secret, Mais il le faut, seigneur; et toute la province...

OEDIPE,

Je ne suis point son fils!

ICARE.

Non, seigneur; et ce prince

A tout dit en mourant. De ses remords pressé, Pour le sang de nos rois il vous a renoncé; Et moi, de son secret confident et complice, Craignant du nouveau roi la sévère justice, Je venais implorer votre appui dans ces lieux.

OEDIPE.

Je n'étais point son fils! et qui suis-je, grands dieux"

Le ciel, qui dans mes mains a remis votre enfance. D'une profonde nuit couvre votre naissance; Et je sais seulement qu'en naissant condamné, Le sur un mont désert à périr destiné, Le lumière suns moi vous cût été ravis.

CEDIPE.

Arnsi donc mon malbeur commence avec ma vie; I étais des le berceau l'horreur de ma maison. On tombai-je en vos mains?

IGANE.

Sur le mont Cithéron.

Pres de Thébe?

1CARE

Un Thébain, qui se dit votre père, Exposa votre enfance en ce lieu solitaire.

Quelque dieu bienfessant guida vers vous mes pas :
La pitié me suisit, je vous pris dans mes bras;
le ranimai dans vous la chaleur presque éteinte.

Vous viviez; aussitôt je vous porte à Corinthe;
le vous présente au prince : admirez votre sort!
Le prince vous adopte au lieu de son fils mort;
l.t., par ce coup adroit, sa politique heureuse.

Affermit pour jamais sa puissance douteuse.

Sous le nom de son fils vous fôtes élevé
l'ar cette même main qui vous avait sauvé.

Mais le trône en effet n'émit point votre place;
L'intérêt vous y mit, le remords vous en chasse.

1 to 1 to 10 to

O vous qui présidez aux fortunes des rois, Deux! faut-il en un jour m'accabler tant de fois, Lt, préparant vos coups pur vos trompeurs oracles, Contre un faible mortel épuiser les miracles? Mais ce vicillard, ami, de qui tu m'as reçu. Depuis ce temps fatal ne l'as-tu jumis vu?

#### IGANE.

Jamais, at la trépas vous a ravi pant-étra La saul qui vous aut dit qual sang vous a fait naître Mais long tamps da sas traits mon asprit occupé Da son imaga aucora ast tallamant frappé

. Que je la connaîtrale s'il venuit à garaître,

## INDIFE.

Malhanraux! ah! pourquoi charchar à la commitre?
La davrain hian plutôt, d'accord avac las dieux,
Chérir l'hanraux landeau qui ma couvra las yans
L'antravois mon dantin; cas racharchas cruallas
Na ma découvriront qua das horraurs nouvallas.
La la sais; mais, malgré les manx qua ja prévoi,
Un dasir curiaux m'antraina loin da moi.
La na puis damanrar dans catta incartitula;
La douta an mon malhanr ast un tourmant trop roir
L'aldorra la flandeau dont ja vanx m'éclairar;
La crains da ma commitra, et na pois m'éclairar;

# SCÈNE III.

## ORDIPE, ICARE, PHORBAN

11.11111.

Ali! Plantina, approchaz!

It: A N R.

PHORRAM, A lones.

Pardonnes moi al voa traita incomman.

IIIARE,

'and du mont (athéron na vous souviant-il plus'

PHORBAS.

Comment?

ICARE.

Quoi l'est enfant qu'en mes mains vous remites ; Cet enfant qu'au trépas...

PHORBAS.

Ah! qu'est-ce que vous dites?

Et de quel souvenir venez-vous m'accabler?

ICARK.

Allex, no craignes rien, cossez de vous troubler; Vous n'avez en ces lieux que des sujets de joie. Cédipe est cet enfant.

PHORBAN.

Que le ciel te foudroie!

Malhouroux! qu'as-tu dit?

. ICARR, A CMilipe.

Saignaur, n'an dontez pas.

Quoi qua ca Thábain disa, il vous mit dans mes bras, Vos destins sont connus, at voils votra pèra...

OWNER

O sort qui ma confond! Ó combla da misèra!
(A Phorbas.)

Je semis nó do vous? lo ciol numit pormis Que votro sang versó...

PHORBAN.

Your n'éter point mon fils.

ORDIPE.

Eh quoi! n'avez vous pas exposé mon anfance? PROBLAS.

Seignaur, permettez-moi de fini votre présence ; Et de vous épurgner cet horrible entratien .

OEDIPE.

Phorbas, au nom des dieux, ne me déguise rien.
PHORBAS.

Partez, seigneur, fuyez vos enfants et la reine.

Réponds-moi seulement; la résistance est vaine Cet enfant, par toi-même à la mort destiné, (en montrant Icare.)

Le mis-tu dans ses bras?

PHORBAS.

Oui, je le lui donnai.

Que ce jour ne fut-il le dernier de ma vie!

Quel était son pays?

PHORBAS.

Thébe était sa patrie.

OEDIPE.

Tu n'étais point son père?

PHORBAS.

Hélas! il était né

D'un sang plus glórieux et plus infortuné.

OEDIPE.

Quel était-il enfin?

PHORBAS se jette aux genoux du roi.

Seigneur, qu'allez-vous faire?

Achéve, je le veux.

PHORBAS.

Jocaste était sa mère.

ICARE.

Et voilà donc le fruit de mes généreux soins?

PHORBAN.

( ha a vons-nous fait tous doux?

OKDIPE.

Jo n'attendats pas moins.

ICARR.

> ignour...

ORDIPE.

Sortes, cruels, sortes de ma présence; De vos affreux bienfaits craignez la récompanse: Luyez, à tant d'horreurs par vous seuls réservé, Je vous punirais trop de m'avoir conservé.

## SCÈNE IV.

### ORDIPE.

Le voila donc rempli cet ornele exécrible l'ent ma crainte a pressé l'effet inévitable! Li je ma vojs anfin, par un málanga affrenx, Inceste et perricide, et pourtant vertueux. Misérable vertti, nom stérile et funeste, La par qui j'ai réglé des jours que je détaste, A mon noir ascendant tu n'as pu résister . Je tombais dans le piège en voulant l'éviter. In dien plus fort que toi m'entralmit vers le crune, Some men pan fugitifa il cremanit un ablum; La rétain, malgré moi, dans mon avenglement, Dan pouvoir inconnu l'asclaya et l'instrument. Voda tous mes forfaits; je n'en commis point d'autres. Impitoyables dienx, mes crimes sont les vôtres, Li vous m'en punissez!.. On suis-je? Quelle mut Couvra d'un voila affraux la clarié qui nous luit? Ces murs sont temts de sang, je vois les Eumônides

Secouer leurs flambeaux vengeurs des parricides;
Le tonnerre en éclats semble fondre sur moi;
I 'enfer s'ouvre... O Laïus, ô mon père! est-ce toi?
Je vois, je reconnais la blessure mortelle
Que te fit dans le flanc cette main criminelle.
Punis-moi, venge-toi d'un monstre détesté,
D'un monstre qui souilla les flancs qui l'ont porté.
Approche, entraîne-moi dans les demeures sombres;
J'irai de mon supplice épouvanter les ombres.
Viens, je te suis.

# SCÈNE V.

OEDIPE, JOCASTE, ÉGINE, LE CHOEUE.

JOCASTE.

Seigneur, dissipez mon effroi; Vos redoutables cris sont venus jusqu'à moi.

OEDIPE.

Terre, pour m'engloutir entr'ouvre tes abîmes!

JOCASTE.

Quel malheur imprévu vous accable?

OEDIPE.

Mes crimes.

JOCASTE.

Seigneur...

OEDIPE.

Fuyez, Jocaste.

JOCASTE.

Ah! trop cruel époux!

OEDIPE.

Malheureuse! arrêtez; quel nom prononcez-vous? Moi votre époux! quittez ce titre abominable Qui nous rend l'un à l'autre un objet exécrable. JOGASTE.

Qu cutonds-jo?

ORDIPR.

C'en est fait; nos destins sont remplis. Laus était mon père, et je suis votre fils.

(Il sort)

PREMIER PERSONNAGE DU CHORUR.

Ocrame!

ARCOND PRASONNAGE DU CHORUR.

O jour affraux! jour à jamais terrible!

LOGASTE.

Uno, arrache-moi de ce palais horrible.

Helas!

JOCASTE.

Si tant de maux ont de quoi te toucher, Si la main, sans frémir, peut encor m'approcher, Aide-moi, soutiens-moi, prends pitié du ta reine.

PARMIRA PERSONNAGE DU CHORUA. Dicux! est-co donc ainsi que finit votre haine? Beprenez, reprenez vos funestes bienfaits; Crucls! il valait mieux nous punir à jamais.

## SCÈNE VI

JOCASTE, ÉGINE, LE GRAND-PRÈTRE, LE GHOEDE.

LEGRAND-PRÉTRE.

Peoples, un calme heureux écarto les tempêtos; Un soleil plus serein se léve sur vos têtes; Les feux contagioux ne sont plus allumés, Vos tombeaux qui s'ouvraient sont déjà refermés; La mort fuit, et le dieu du ciel et de la terre Annonce ses bontés par la voix du tonnerre. (Ici on entend gronder la foudre, et l'on voit briller les éclairs.)

JOCASTE.

Quels éclats! ciel! où suis-je? et qu'est-ce que j'entends

LE GRAND-PRÉTRE.

C'en est fait, et les dieux sont contents. Laïus du sein des morts cesse de vous poursuivre; Il vous permet encor de régner et de vivre; Le sang d'OEdipe enfin suffit à son courroux.

LE CHOEUR.

Dieux!

JOCASTE.

O mon fils! hélas! dirai-je mon époux? O des noms les plus chers assemblage effroyable! Il est donc mort?

LE GRAND-PRÉTRE.

Il vit, et le sort qui l'accable
Des morts et des vivants semble le séparer:
Il s'est privé du jour avant que d'expirer.
Je l'ai vu dans ses yeux enfoncer cette épée
Qui du sang de son père avait été trempée;
Il a rempli son sort; et ce moment fatal
Du salut des Thébains est le premier signal.
Tel est l'ordre du ciel, dont la fureur se lasse;
Comme il veut, aux mortels il fait justice ou grace;
Ses traits sont épuisés sur ce malheureux fils.
Vivez, il vous pardonne.

JOCASTE, se frappant. Et moi, je me punis. ar un pouvoir affreux réservée à l'inceste, a mort est le seul bien, le seul dieu qui me reste. aius, reçois mon sang, je te suis chez les morts : 'ai vécu vertueuse, et je meurs sans remords.

LE CHOEUR.

) malheureuse reine! ô deatin que j'abhorre!

JOGASTE.

ie plaignez que mon fils, puisqu'il respire encore. rêtres, et vous Thébains, qui fûtes mes sujets, lonorez mon bûcher, et songez à jamais lu'au milieu des horreurs du destin qui m'opprime 'ai fait rougir les dieux qui m'ont forcée au crime.

FIN D'OEDIPE.

## **VARIANTES**

## DE LA TRAGÉDIE D'OEDIPE.

Dans l'édition de 1719, au lieu de ces trois premiers vers, on lit:

Est-ce vous, Philoctète? en croirai-je mes yeux? Quel implacable dieu vous ramène en ces lieux? Vous dans Thèbes, seigneur! Eh! qu'y venez-vous faire?

Ce dernier hémistiche avertissait trop clairement de l'inutilité du rôle de Philoctète.

b Voici la fin de cette scène, telle qu'elle était dans l'édition de 1719:

PHILOCTÉTE.

Mon trouble dit assez le sujet qui m'amène; Tu vois un malheureux que sa faiblesse entraine, De ces lieux autrefois par l'amour exilé, Et par ce même amour aujourd'hui rappelé.

DIMAS.

Vous, seigneur? vous pourriez, dans l'ardeur qui vous brok. Pour chercher une femme abandonner Hercule?

#### PHILOCTÉTE.

Dimas, Hercule est mort, et mes fatales mains
Ont mis sur le bûcher le plus grand des humains.
Je rapporte en ces lieux ces fléches invincibles,
Du fils de Jupiter présents chers et terribles.
Je rapporte sa cendre, et viens à ce héros,
Attendant des autels, élever des tombeaux.
Sa mort de mon trépas devrait être suivie:
Mais vous savez, grands dieux, pour qui j'aime la vie!
Dimas, à cet amour si constant, si parfait,
Tu vois trop que Jocaste en doit être l'objet

Jossie par un père à son hymen forcée,
Au trône de Laïus à regret fut placée:
L'amour nous unissait, et cet amour si doux
Était né dans l'enfance, et croissait avec nous.
Tu sais combien alors mes fureurs éclatèrent,
Combien contre Laïus mes plaintes s'emportèrent.
Tout l'état, ignorant mes sentiments jaloux,
Du nom de politique honorait mon courroux.
Hélas I de cet amour accru dans le silence,
Je t'épargnais alors la triste confidence;
Mon cœur, qui languissait de mollesse abattu,

.............

Je crus que , loin des bords où Jocaste respire , Ma raison sur mes sens reprendrait son empire : Tu le nain, je partin de ce funente lieu. Et je die à Jocaste un éternel adieu. Genendant l'univers , tremblant au nom d'Alcide , Attendait son destin de sa valeur rapide: A ses divine travaux i'osai m'associer: Je marchai près de lui ceint du même laurier. Mais parmi les dangers, dans le sein de la guerre, Je portais ma faiblesse aux deux bouts de la terre : Le temps, qui détruit tout, augmentait mon amour; Et, des lieux fortunés où commence le jour, Jusqu'aux climata glacés où la nature expire, Je tralnais avec moi le trait qui me déchire. Enfin je viens dans Thébe, et je puis de mon feu, Sans rougir, aujourd'hui te faire un libre aveu. Par dix aus de travaux utiles à la Gréce, J'ai bien acquis le droit d'avoir une faiblesse ; El cent tyrana punia, cent monatres terrassés, Suffisent à ma gloire et m'excusent asses.

DIMAN.

Quel fruit espéres-vous d'un amour si funeste? Venes-vous de l'état embraser ce qui reste? Bavires-vous Jocaste à son nouvel époux? PRI 500TÉTE.

on épous! juste ciel! ah! que me dites-vous?

Jocasto!... Il se pourrait qu'un second hyménée?...

OEdipe à cette reine a joint sa destinée ....

Voilà, voilà le coup que j'avais pressenti, Et dont mon cœur jaloux tremblait d'être averti.

Seigneur, la porte s'ouvre, et le roi va paraître.
Tout ce peuple, à longs flots, conduit par le grand-préter,
Vient conjurer des disux le courroux obstiné:
Vous n'êtes point ici le seul infortuné.

Dans l'édition de 1719:

Thèbe en ce jour funeste
D'un respect dangereux a dépouillé le reste.
Ce peuple épouvanté ne connaît plus de frein,
Et quand le ciel lui parle il n'écoute plus rien.

Sortez.

4 Ibid.

Luil qu'un assassinat ait pu souiller son ame! Des làches scélérats c'est le partage infame. Il ne manquait, Égine, au comble de mes maux Que d'entendre d'un crime accuser ce héros.

· Ibid.

Et méritez enfin , par un trait généreux , L'honneur que je vous fais de vous mettre auprès d'eux

I bid. Hidaspe, confident d'OEdipe, est le même qua raspe dans les éditions suivantes.

" Ibid.

Mon devoir, dont la voix m'ordonne de vous fuir, Ne me communde pas de vous laisser périr.

" Ibid.

PRILOGTÉTE.

Tout autre aurait, seigneur, des graces à vous rendre

Mais je suis Philombte, et veus bien vous apprendre Que l'esnete équité dont vous suives la loi, Et c'est beaucoup pour vous, n'est point asses pour moi.

' Ibid.

#### PRILOGYATE.

Et que ce peuple et vous ne m'aves point rendue. J'abandonne à jamais ces lieux remplis d'effroi ; Les chemins de la gloire y sont fermés pour moi. Sur les pas du héros dont je garde la cendre, Cherchons des malheureux que je puisse défendre. (H sort.)

, ..

#### OKDIPK.

Non, je ne reviens point de mon saisissement, Et ma rage est égale à mon étonnement. (au grand-prêtre.) Voilà donc des autels quel est le privilège! Imposteur! ainsi donc ta bouche sacrilège....

# \* 4 Edition de 1719:

Seigneur, vous avez vu ca qu'on oss attenters Un orage se forme, il le faut écarter. Craignez un ennemi d'autant plus redoutable, Qu'il vous perce à nos yeux par un trait respectable ozonez.

Quelle funeste voix s'élève dans mon cour! Quel crime, juste ciel Let quel comble d'horrour!

FIR DER VARIANTER D'ORDIFE

## NOTES D'OEDIPE.

· Il v a dans l'OEdipe de Corneille:

Ce monstre à voix humaine, aigle, femme, lion, Se campait hèrement sur le mout Cithéron.

<sup>2</sup> Dans les dernières éditions, on lisait: Au-dessus de son age, au-dessus de la crainte.

Dans la nôtre, on lit:

Jeune et dans l'age heureux qui méconnaît la crainte.

Méconnaître, pour dire ne pas connaître, n'est point et usage. On reprocha cette expression à M. de Voltaire: il céda à ses critiques, et sacrifia un très beau vers que nou avons cru devoir rétablir.

- <sup>3</sup> Aux premières représentations, on appliqua ces vers à Louis XIV, dont la mémoire avait été outragée avec fureur par les Parisiens, mais que déjà ils commençaient a regretter.
  - 4 Dans l'édition de 1719, il y avait:

Mais un prince, un guerrier, un homme tel que moi.

L'auteur d'OEdipe a cru devoir adoucir ces espèces de rodomontades si fréquentes dans Corneille, mais que M. de Voltaire ne s'est jamais permises que dans ce rôle de Philoctèr.

- <sup>5</sup> Vers de Corneille.
- 6 Cette scène est imitée de Sophoele, de même que les deux derniers actes. Voyez les lettres à M. de Genonville, au commencement de ce volume.

- 7 La première fois que l'empereur Joseph II parut à la Comedie Française, à Paris, en 1777, on donnait OEdipe, et le public lui appliqua ces vers.
- <sup>3</sup> Toutes les éditions portent cicatrisé; mais on n'a pas pris garde que cicatrisé se dit d'une plaie qui commence à se fermer; au lieu que cicatricé signific couvert de cicatrices. Cest dans ce sens que Boileau a dit dans son épitre iv:

Son front cicatrics rend son air furious,

Voyez, à cet égard, dans les éditions de Boileau de 1747, 1772, et 1812, les remarques judicieuses des éditeurs, MM. Brossette, de Saint-Marc, et Dannou.

N B Cette note appartient à l'édition en 41 vol., dans laquelle en suis cicatricé au lieu de cicatrisé Dans l'édition en 60 vol., on a mis de même cicatrisé, et l'on a copié la note. Quant a moi, qui veis persuadé que cicatrisé est le mot employé per Voltaire; que ce mes se trouve dans tous les dictionnaires, et que cicatrisé ne se trouve dans aucun, je crois devoir écrire cicatrisé. E. A. L.

## 7 On lit dans le Scévole de Du Ryer:

Doue vous tigurez qu'une bête assommás Tienne notre fortune en son sein enfermás; Et que des animaus les sales intestms Soient un temple adorable ou parlent les destins.

" Dans l'édition de Kehl, on lit,

Amie, écoutez-moi pour la dermere foie;

et dans l'errata de la même édition, page 430 du tome 70, on donne cette leçon,

Leontez-moi, du moine, pour la dermere foie,

lecon conforme à l'édition in-4º de Geneve.

Dans l'édition en 41 volumes, on trouve:

Loutez-moi, Thábains, pour la dermase tois.

Cette leçon a été copiée dans l'édition en 60 volumes; et que je ferais volontiers, si j'avais la certitude que la conrection fut de l'auteur. E. A. L.

" Il y a dans l'OEdipe de Corneille :

Je ne suis point son fils! Eh! qui suis-je, grands dieux?

N. B. Cette remarque appartient à l'édition en 41 volumes; elle a été copiée dans celle en 60 : mais il est de fait qu'on lit dans Corneille,

Je ne suis point son fils! et qui suis-je, Iphicrate?

R. A. L.

FIR DES HOTES D'ORDIPE.

# FRAGMENTS D'ARTÉMIRE,

TRAGEDIE.

1730.

|   |    |  | 1     |
|---|----|--|-------|
|   |    |  |       |
|   |    |  |       |
|   |    |  |       |
|   |    |  |       |
|   |    |  |       |
|   |    |  | <br>! |
| , |    |  |       |
| • | ', |  |       |
| • |    |  |       |
|   |    |  |       |
|   |    |  |       |

## **AVERTISSEMENT**

## DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE KEHL.

Cette pièce fut jouée le 15 février 1720. Elle cut peu de succes. Le fond de l'intérêt est le même que dans Marianna. C'est également une femme vertueuse persécutée par un mari cruel qu'elle n'aime point. Mais la fable de la pièce, le caractère des personnages, le dénouement, tout est différent; et, à l'exception d'une scène entre Cassandre et Artémire, qui ressemble à la scène du quatrième acte entre llérode et Marianne, il n'y a rien de commun entre les deux pièces. On n'a pu retrouver Artémire; il n'en reste que la scene dont nous venons de parler, une parodie jouée à la Comédie Italienne, et le rôle d'Artémire tout entier.

D'après ces débris, nous avons essayé de retrouver le plan de la pièce; mais celui qu'on pourrait deviner d'après la parodie est fort différent du plan que donnerait le rôle d'Artémire: nous avons préféré ce dernier, parcequ'il a permis de conserver un plus grand nombre de vers.

On verra dans ces fragments que M. de Voltaire, qui n'avait alors que vingt-six ans, cherchait à former son style sur celui de Racine. L'imitation est même très marquée.

## PERSONNAGES.

CASSANDRE, roi de Macédoine.
ARTÉMIRE, reine de Macédoine.
PALLANTE, favori du roi.
PHILOTAS, prince.
MÉNAS, parent et confident de Pallante.
HIPPARQUE, ministre de Cassandre.
CÉPHISE, confidente d'Artémire.

La soone est à Larisse, dans le palais du roi.

# FRAGMENTS D'ARTÉMIRE.

## ACTE PREMIER.

Attémire, en proie à la plus vive douleur, ne cache point à Céphise les tourments que lui fait éprouver l'humeur soupçonneuse et la crimité de Cassandre son mari, que la guerre a éloigné d'elle, et dont le retour la fait trembler.

#### ARTÉMIRE.

Oni, tous ces conquérants rassemblés sur ce bord, Soldats sous Alexandre, et rois après sa mort!, Fatigués de forfaits, et lassés de la guerre, Ont rendu le repos qu'ils ôtaient à la terre. Je rends grace, Géphise, à cette houreuse paix Qui, brisant tes lieus, te rend à mes soulaits. Hélas! que cette paix que la Gréce respire Est un bien peu connu de la triste Artémire! Cassandre... à ce nom seul, la doulour et l'effroi De mon cœur alarmé s'amparent malgré moi. Vainqueur des Locriens, Cassandre va paratre; Esclave en mon palais, j'attends ici mon maître; Pardonne, je n'ai pu le nommer mon époux.

<sup>&#</sup>x27; Co beau vera est devenu proverbe

Eh! comment lui donner encore un nom si doux! Il ne l'a que trop bien oublié, le barbare!

Elle exppelle à Céphise les principaux événements de se vis.

. . . . . . Il te souvient de la triste jou**rnée** Qui ravit Alexandre à l'Asie étembe. La terre, en frémissant, vit après son trépas Ben chefn impatients partager ses états; Et jaloux l'un de l'autre, en leur avide rage, Déchirant à l'envi ce superbe héritage, Divisés d'intéréts, et pour le crime unis!, Annuaginer nu mere, et su veuve, et mon fila; Ce sont la les honneurs qu'on rendit à sa cendre. Je ne veux point, Céphise, injuste envers Camandre, Accuser un épous de toutes ces horreurs; Un intérêt plus tendre a fait coule**r mes pleurs** : Ses mains ont immolé de plus chères victimes. Et je n'ai pas besoin de lui chercher des crimes?. Du prix de tant de sang cependant il jouit; Innocent ou coupable, il en eut tout le fruit; Il régna : d'Alexandre il occupa la place, La Grèce épouvantée approuva son audace . Et nes rivaux soumis lui demandant des lois. Il fut le chef des Grees et le tyran des rois. Pour mon malheur alors attiré dans l'Épire . Il me vit; il m'offrit son cœur et son empire. Antinoin, mon père, insensible à mes pleurs, Accepta malgré moi ces funestes honneurs; la me plaignis en vain de sa contrainte austère; En me tyrannisant il crut agir en pere;

<sup>🕆</sup> Voltaire a depuis employé ce vers dans Méropa.

<sup>.</sup> Ca vers se trouve dans la Henriade, ch. 11.

Il penant anapper ma glore et mon bonheur A perme il pominini de un futale erreur. Il la connut bientôt, le soupçonneux Cassandre Dermit win ennemn der qu'il devint son gendre. No me demande point quela divera intéréta, Quela troublea, quela complota, quela monvementa aecreta, Dana cette comptionipellag excitant les orages, Out de Larrane en feu désalé les rivages ; Fulm dans ce palais, théâtre des revers, Mon pere infortuné se vit chargé de fera, Belas' il n'eut ici que mes pleurs pour défense Cost la que de nos dieux attestant la vengeame, D'un vanaqueur homicide embrasant les genous, le me jetai tremblante an-devant de ses comps, Le cruel repoussuit son épouse éplorée : O crime, O souveme dont je sins déchirée! Caphiae! en ces heux méme, ou tes discours flatteurs Du trông gu tu mg vom mg vantent fer douceurs, Dana ces funestes lieux, témmus de ma macre, Mon épous à mes yeus a massacté mon pére, Son trépas fut pour moi le plus grand des malheurs

Mais il n'est pas le scul, et mon ame attendrie Dou à ton amitié l'instoire de ma vie. Caphise, on ne sait point quel comp ce fut pour moi Loisqu'au tyran des Grecs on engages ma foi; Le jeune Philotas, avant cet hyménée. Prétendait à mon sort unir sa destinée. Sas charmes, ses vertus, avaient touché mon ceur, Le l'amais, je l'avoue, et ma fatale aideur Formant d'un dous hymen l'espérance flatteuse, Artéming sans lui ne pouvait être heureuse. 'Tu vois couler mes pleurs à ce seul souvenir; Je puis à ce héros les donner sans rougir; Je ne m'en défends point, je les dois à sa cendre.

CÉPHISE.

Il n'est plus?

#### ARTÉMIRE.

Il mourut de la main de Cassandre; Et lorsque je voulais le rejoindre au tombeau, Céphise, on m'ordonna d'épouser son bourreau.

CÉPHISE.

Et vous pûtes former cet hymen exécrable?

J'étais jeune, et mon père était inexorable;
D'un refus odieux je tremblais de m'armer:
Enfin sans son aveu je rougissais d'aimer.
Que veux-tu? j'obéis. Pardonne, ombre trop chère,
Pardonne à cet hymen où me força mon père.
Hélas! il en reçut le cruel châtiment,
Et je pleure à-la-fois mon père et mon amant.

Cependant elle doit respecter le nœud qui l'unit à Cassandre.

Céphisc lui parle de sa grandeur. Vous régnez, lui dit-elle. Quel malheur en régnant ne peut être adouci?

#### ARTÉMIRE.

Ephise! moi, régner! moi, commander ici!

La connais mul Cussandre! il me laisse en partage

sur ce trône sanglant la honte et l'esclavage.

Sur favori Pallante est ici le seul roi;

l'est un second tyran qui m'impose la loi.

Pur dis-je? tous ces rois courtisans de Pallante,

l'un tindignement son audace insolente,

Aupres de mon époux implorent son appui,

Li leurs fronts couronnés s'abaissent devant lui.

Vallante arrive, et fait retirer Céphise; il présente à la reine une lettre de Cassandre-Cette lettre est adressée à Pallante. Artémire le

- De tout ce que j'ai fait ma voix doit vous instruire :
- · Je revieus triomphant au sein de mon pays;
- · La voulant me venger de tous mes ennemis,
- » J'attend» de votre main la tôte d'Artémire. »

Amsi done mon destin se consomme mjourd'hui!

Je n'attendais pas moins d'un époux tel que lui. Pallante, c'est à vous qu'il demande ma tête; Vous êtes maltre ici, votre victime est prête.

Pallante, depuis long-temps amoureus de la reme, veut l'engaver a se soustraire à la mort en s'unissant à lin. Il lin propose do l'affranchir de la tyrainne de Cassandre en assassmant le tyran, et de s'emparer du trône. Artémire lui répond

Vous me connaissez mal, et mon une est surprise ben moins de mon trépas que de votre entreprise. Permettez qu'Artémire, en ces derniers moments, Vous découvre son cœur et ses vrais sentiments.

Si mes yeux, occupés à pleurer uni unitere, Ne voyment dans le roi que l'assussiu d'un pere, Si j'écoutais son crime et mon cour irrité,
Cassandre périrait, il l'a trop mérité;
Mais il est mon époux, quoique indigne de l'être;
Le ciel qui me poursuit me l'a donné pour maître;
Je connais mon devoir, et sais ce que je doi
Aux nœuds infortunés qui l'unissent à moi.
Qu'à son gré dans mon sang il éteigne sa rage;
Des dieux, par lui bravés, il est pour moi l'image;
Je n'accepterai point le bras que vous m'offrez;
Il peut trancher mes jours, les siens me sont sacrés;
Et j'aime mieux, seigneur, dans mon sort déplorable.
Mourir par ses forfaits que de vivre coupable.

PALLANTE.

Il faut sans balancer m'épouser ou périr; Je ne puis rien de plus : c'est à vous de choisir.

ABTÉMIRE,

Mon choix est fait; suivez ce que le roi vous mande, Il ordonne ma mort, et je vous la demande, Elle finit, seigneur, un éternel ennui, Et c'est l'unique bien que j'ai reçu de lui.

PALLANTE.

Mais, madame, songez...

ARTÉMIRE.

Non, laissez-moi, Pallante Je ne suis point à plaindre, et je meurs innocente Artémire a vos coups ne veut point échapper. J'accepte votre main, mais c'est pour me frapper.

/ William word .

Pallanta est furient de ne pontroir rechedlir la fruit des somgons jalont qu'il à semés dans le crem de Cassandre. Cependan à ne désespère pas de vaincre la résistance de la reme, il s'entende dans le projet d'assassmer le roj. ion trône, ses trésors, en seront le salaire :
« crime est approuvé quand il est nécessaire.

Il a besoin d'un complice; il croît ne pouvoir mieux choisir que lémax, son parent et son ami, qu'il voit paraître. Il lui demande il se sent assez de courage pour tenter une grande entreprise lémax répond que douter de son rèle et de son amitié, c'est lui ave la plus grave mjure. Pallante alors lui confie l'amour dont il vice pour la reme. Ménas n'en est point étonné; mais il représence à Pallante que la vertu d'Artémire est égale à sa beauté. Palance ne regarde la vertu des femmes que comme une adroite injectrale.

la duelle est souvent la vertu d'une femme :
L'honneur peint dans ses yeux semble être dans son ame;
Mais de ce faux honneur les dehors fastueux
le servent qu'à couvrir la honte de ses feux.
Lu seul amant chéri prodiguant sa tendresse,
l'our tout antre elle n'a qu'une austère rudesse;
le l'amant rebuté prend souvent pour vertu
les fiers dédains d'un cœur qu'un autre a corrompu.

It développe ses projets à Ménas, qui lui promet de ne pas le est and mais qui refuse d'être complice de ses crimes. Pallante, esté seul , ne regarde plus Ménas que comme un confident dange est dont il doit prévenu l'indiscrétion.

## ACTE SECOND.

Pallante fait de nouveaux efforts auprès d'Artémire; il lui de que la mort de Cassandre est résolue, que tout est disposé pour lui arracher le trône et la vie. Artémire répond:

Oui, vous pouvez verser le sang de votre roi; Mais je vous avertis de commencer par moi. Dans quelque extrémité que Cassandre me jette, Artémire est encor sa femme et sa sujette. J'irai parer les coups que l'on veut lui porter, Et lui conserverai le jour qu'il veut m'ôter.

Pallante sort: Artémire reste avec Céphise, qui lui apprend que Philotas n'est point mort, qu'il va reparaître; elle lui conseille de ménager Pallante, de gagner du temps, afin de redevenir maîtresse de sa destinée: elle lui reproche d'avoir trop bravé le favori du ros

Madame, jusque-là deviez-vous l'irriter?

Ah! je hâtais les coups que l'on veut me porter; Céphise, avec plaisir aigrissant sa colère, Moi-même je pressais le trépas qu'il diffère: Je rends graces aux dieux dont le cruel secours, Quand Philotas revient, va terminer mes jours. Hélas! de mon époux armant la main sanglante, Du moins ils ont voulu que je meure innocente. CÉPHISE.

Quand vous pouvez régner, vous périssez ainsi?

Philotas est vivant, Philotas est ici:
Malheureuse! comment soutiendras-tu sa vue?

Torqui, de tant d'amour si long-temps prévenue, Apres tant de serments, as recu dans tes bras Le cruel assassin de ton cher Philotas! lor que brûle en secret une flamme infidèle. lanocente autrefois, aujourd'hui criminelle! Belast j'étais aimée, et j'ai rompu les nœuds le l'amour le plus tendre et le plus vertueux. La trahi mon amant; pour qui? pour un perfide, De mon père et de moi meurtrier parricide. A l'aspect de nos dieux je lui promis ma foi, Et l'empire d'un cœur qui n'était plus à moi; Et mon ame, attachée au serment qui me lie. Lui doit encor sa foi quand il m'ôte la vie. Non; c'est trop de tourments, de trouble, et de remords; Emportons, s'il se peut, ma vertu chez les morts, Tandis que sur mon cœur, qu'un tendre amour déchire, Ma timide raison garde encor quelque empire.

CÉPHISE.

Your vous perdez vous seule, et tout veut vous servir.

Je connais ma faiblesse, et je dois m'en punir.

CÉPHISE.

Madame, pensez-vous qu'il vous chérisse encore?
ARTEMIRE.

Il doit me détester, Céphise, et je l'adore.
Son retour, son nom seul, ce nom cher à mon cœur,
D'un feu trop mal éteint a ranimé l'ardeur.
Ma mort, qu'en même temps Pallante a prononcée,
N'a pas du moindre trouble occupé ma pensée,
Je n'y songenis pas même; et mon ame en ce jour
N'a de tous ses malheurs senti que son amour.
A quelle honte, ô dieux, m'avez-vous fait descendre!

Ingrate à Philotas, infidèle à Cassandre,
Mon cœur, empoisonné d'un amour dangereux,
Fut toujours criminel et toujours malheureux:
Que leurs ressentiments, que leurs haines s'unissent;
Tous deux sont offensés, que tous deux me punissent;
Qu'ils viennent se baigner dans mon saug odieux.

CÉPHISE.

Madame, un étranger s'avance dans ces lieux.

Si c'est un assassin que Pallante m'envoie, Céphise, il peut entrer; je l'attends avec joie. O mort! avec plaisir je passe dans tes bras... Céphise, soutiens-moi: grands dieux! c'est Philotas!

Philotas adresse des reproches à Artémire, sur ce qu'elle lui a manqué de foi en passant dans les bras de Cassandre, et lui rappelle l'amour dont ils ont brûlé l'un pour l'autre. Artémire lui répond:

Vous pouvez étaler aux yeux d'une infidèle
La haine et le mépris que vous avez pour elle.
Accablez-moi des noms réservés aux ingrats;
Je les ai mérités, je ne m'en plaindrai pas.
Si pourtant Philotas, à travers sa colère,
Daignait se souvenir combien je lui fus chère,
Quoique indigne du jour et de tant d'amitié,
J'ose espérer encore un reste de pitié.
N'outragez point une ame assez infortunée:
Le sort qui vous poursuit ne m'a point épargnée;
Il me haïssait trop pour me donner à vous.

Je ne m'excuse point, je sais mon injustice. Dans mon crime, seigneur, j'ai trouvé mon supplice. Ne me reprochez plus votre amour outragé; Plaignes-moi bien plutôt, vous êtes trop vengé. Je ne vous dirai point que mon devoir austère Attachait mes destins aux ordres de mon père; A cet ordre inhumain j'ai dû désobéir: Seigneur, le ciel est juste; il a su m'en punir. Quittes ces lieux, fuyes loin d'une criminelle.

Philotas lui répète combien Gassandre, un lâche assassin, était adigne d'elle.

#### ARTÉMIRE.

Crasos de me parler de ce triste hyménée; Le flambeau s'en éteint; ma course est terminée. Cassandre me punit de ce malheureux choix, Et je vous parle ici pour la dernière fois. Ciel! qui lis dans mon cœur, et qui vois mes alarmes, Protège Philotas, et pardonne à mes larmes. Du trépas que j'attends les pressantes horreurs A mes yeux attendris n'arrachent point ces pleurs; Seigneur, ils n'ont coulé qu'en vous voyant paraître; J'en atteste les dieux, qu'ils offensent peut-être. Mon cœur, depuis long-temps ouvert aux déplaisirs, N'a connu que pour vous l'usage des soupirs. Je vous aimai toujours... Cette fatale flamme Dans les bras de Cassandre a dévoré mon ame : Aux portes du tombeau je puis vous l'avouer. C'est un crime, peut-être, et je vais l'expier. liélas! en vous voyant, vers vous seul entraînée, Je mérite la mort où je suis condamnée.

Pallante revient, et surprend Philotas avec Artémire. Philotas sort en bravant ce favori, qui presse Artémire d'accepter sa main pour sauver sa vie : elle le refuse. Pallante irrité lui fait entendre qu'il la soupçonne d'avoir appelé Philotas à son secoups, qu'il con sait ses sentiments:

## ing Phao Ments Dartémine

Ki je vina malgré vinia d'inti partent vina refina.

Que pens-in simplimier, hibré que pens-in como ' Tranche mes tristes jintes, mais respecte ma glimo

Allesi liteti n nttenda şma işne je şnileze jamata But heler cette vie au prix de les forfaits. Mus your, the sur in rage in faile jump to laire. Commencent to percer cet horrible mysters. Tu n'as pu d'aujourd hui tramer les attentats. Pour tant de politique un sont ne suffit ma. Tu l'attendais saus donte à l'ordre de tou maitre. Je te dirai liten plus, tu las duté pent-ètre. Si in peux l'étonner de mes justes songames. The colours soul commune, the soul in time prisone. C'est toj dont les conseils et dont le celonone The main mathematics when and fait teamshor la vie C'est toi qui , de ton prince infame corruptem , An erime, destantames a prépare son cene. Cest to qui, sur son trons appelant l'injustice. Las conduit par degrée au bord du précipir e Il Amit ne peut être et juste et généreux; Princhire anna l'allanne il arrait verturna! Puisse le ciel enfin . trop leut dans en justice . A la Grèce opprimée accorder tou supplice! Private dana l'avenir la mint équivantes Les ministres des rois qui pourraient l'imiter Imus est esquie heureux, tentre, je enis nitendes Et leffet de la rage, et l'arrêt de Cassandre. Et la vina de mini sang, s'élevant vers les ciens, Ira pinir tini angglice importuner les diens.

/Elle and ;

# ACTE TROISIÈME.

## ARTÉMIRE, PHILOTAS.

#### ARTÉMIRE.

Je vous l'ai dit, il m'aime, et, mattre de mon sort, Il ne donne à mon choix que le crime ou la mort. Iluns ces extrémités où le destin me livre, Vous me connaissez trop pour m'ordonner de vivre.

Philotas lui fait espérer qu'aidé de son courage et de ses amis, a pourra la délivrer.

#### ARTÉMIRE.

Non, prince; sans retour les dieux m'ont condamnée. Puisqu'à d'autres qu'à vous les cruels m'ont donnée, Cet amour, autrefois si tranquille et si doux, Désormais dans Larisse est un crime pour nous. Je ne puis sans remords vous voir ni vous entendre; D'un charme trop fatal j'ai peine à me défendre; Vous aigrisses mes maux, au lieu de les guérir : Ah! fuyes Artémire, et laissez-la mourir.

PHILOTAS.

O vertu trop cruelle!

ARTÉMIRE.

O loi trop rigourouse!

PHILOTAS.

Artémire, vivezt

ARTÉMIRE. Et pour qui?... malheureuse!

## 164 FRAGMENTS D'ARTÉMIRE.

PHILOTAS.

Si jamais votre cœur partagea mes ennuis...
ARTÉMIRE.

Je vous aime, et je meurs: c'est tout ce que je puis.
PHILOTAS.

Au nom de cette amour que les dieux ont trahie...
ARTÉMIRE.

Mon amour est un crime; il faut que je l'expie.

Philotas presse Artémire de fuir Cassandre. Artémire lui cède, à condition qu'il vivra loin d'elle. On annonce l'arrivée du roi. Philotas disparaît pour chercher les moyens de sauver la reine des fureurs de Cassandre. Pallante vient pour consommer le crime; il propose à Artémire le choix du fer ou du poison. Elle saisit une épée; et, au moment qu'elle va se percer, Hipparque, ministre de Cassandre, la lui arrache des mains. Le roi a révoqué ses ordres sanguinaires. Hipparque s'applaudit d'avoir prévenu le crime.

# ACTE QUATRIÈME.

Ménas, envoyé par le traitre Pallante vers la reine pour lui communiquer d'importants secrets, se reud dans l'appartement d'Artémire. Pallante l'y surprend, le poignarde, et persuade à Cassandre que sa femme avait lié avec Ménas une intrique criminelle. Cassandre a la faiblesse de le croire encore : il ordonne de nouveau la moit d'Artémire. Le quatrième acte commence par l'exposition de ses événements. On amène Artémire devant le roi.

ARTÉMINE.

Ou suis-ja? où vais-ja? ô dieux! Jo ma maurs, ja la voi. akennsk.

Avançona.

ARTÉMIAK.

Ciel!

GABRANDRE.

Eh bien! que voules-vous de mos?

Dieux justes, protéges une reine innocente l ANTÉMIRE.

Vous me voyes, seigneur, interdite et mourente; Je n'ose jusqu'à vous lever un œil tremblant, Et ma timide voix expire en vous parlant.

GARRANDAK.

Laver-vous, at quitter one indignor elermes.

ARTÉMIRK.

Ildan! je ne vieus point par d'impuissantes larmes. Craignant votre justice et fuyant le trépas. Mendier un pardon que je n'obtiendrais pas. La mort à mes regards s'est déjà présentée; Tranquille et sans regret je l'aurais acceptée ; Faut-il que votre luine, ardente à me muver, Pour un sort plus affreux m'ait voulu réserver? N'était-ce pas assez de me joindre à mon père? Au-delà de la mort étend-on se solère? Leoutaz-moi du moius, et souffrez à vos pieds Ce matheureux objet de tant d'inimitiés. Beigneur, au nom des dieux que le parjure offense, Par le ciel qui m'entend, qui suit mon innocence, Par votre gloire aulin que j'osa conjurer, Donnez-moi le trépas sans me déslumorer.

CASSANDER,

N'en accusez que vous, quand je vous rends justice . La lunte est dans le crima, et non dans le supplice. Levez-vous, et quittez un entretien fâcheux Qui redouble ma lumte et nous pèse à tous deux. Voilà donc le secret dont vous vouliez m'instruire? ARTÉMIRE.

Eh! que me servira, seigneur, de vous le dire? l'ignore, en vous parlant, si la main qui me perd Dans ce projet affreux vous trahit ou vous sert; l'ignore si vous-même, en pourmivant me vie, N'avez point du l'allante armé la calomnie. Hélas! après deux uns de luine et de malheurs, Bouffrez quelques somyems qu'exensent vos rigueurs. Mon cœur même en secret refuse de les croire : Vous me déshanarez, et j'aime votre glaire; Je ne confondrai point Pallante et mon époux; Le vous respecte encare, en nouveut par vos coups. le vous plains d'écouter le monstre qui m'accuse : Ex quand vous m'opprimez, c'est moi qui vous excuse

Mais si vous apprenies que Pallante aujourd'hui M'offrait contre vous-même un criminel appui, Que Ménas à mes pieds, craignant votre justice, D'un heureux scélérat infortuné complice, Au nom de ce parfide implorait... Mais, hélas! Vous détournes les yeux, et ne m'écoutes pas.

CARRANDER.

Non, je u'écoute point vos lâches impostures: Cessez, n'empruntes point le secours des parjares: C'est bien asses pour moi de tous vos attentats; Par de nouveaux forfaits ne les défendes pas. Aussi bien c'en est fait, votre perte est cartaine, Toute plainte est frivole, et toute excuse est vaine.

#### ARTÉMIRE.

Hélas! voilà mon cour, il ne craint point vos coups; Faites couler mon sang; burbare, il est à vous. Mais l'hymen dont le nœud nous unit l'un à l'autre, Tout mulheureux qu'il est, joint mon honneur au vôtre; Pourquoi d'un tel affront voulez-vous vous couvrir? Laissez-moi chez les morts descendre sans rougir. Croyez que pour Ménas une flamme adultère...

#### GASSANDRE.

Si Monas m'e trahi, Monas e dà vous plaire. Votro cœur m'est count mioux que vous no penses; Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous me haïmes.

#### ARTÉMORK.

Eh bion! connaisses donc mon ume tout entière:
Ne cherchez point nilleurs une tristo himière;
De tous mos attentats je vais vous informer.
Oni, Cassandre, il est vrai, je n'ai pu vous simer;
Je vous le dis sans feinte, et cet aven sincère
Dont peu vous étonner, et doit peu vous déplaire.

Eh! quel droit, en effet, aviez-vous sur un cœur Qui ne voyait en vous que son persécuteur, Vous qui, de tous les miens ennemi sanguinaire. Avez jusqu'en mes bras assassiné mon père; Vous que je n'ai jamais abordé sans effroi; Vous dont j'ai vu le bras toujours levé sur moi : Vous, tyran soupconneux, dont l'affreuse injustice M'a conduite au trépas de supplice en supplice? Je n'ai jamais de vous reçu d'autres bienfaits. Vous le savez, Cassandre; apprenez mes forfaits: Avant qu'un nœud fatal à vos lois m'ent soumise. Pour un autre que vous mon ame était éprise: J'étouffai dans vos bras un amour trop puissant; Je le combats encore, et même en ce moment : Ne vous en flattez point, ce n'est pas pour vous plaire. Vous êtes mon époux, votre gloire m'est chère, Mon devoir me suffit; et ce cœur innocent Vous a gardé sa foi, même en vous haïssant. J'ai fait plus; ce matin, à la mort condamnée, J'ai pu briser les nœuds d'un funeste hyménée; Je tenais dans mes mains l'empire et votre sort; Si j'avais dit un mot, on vous donnait la mort. Vos peuples indignés allaient me reconnaître, Tout m'en sollicitait; je l'aurais dû peut-être; Du moins, par votre exemple instruite aux attentats, J'ai pu rompre des lois que vous ne gardez pas : J'ai voulu cependant respecter votre vie. Je n'ai considéré ni votre barbarie, Ni mes périls présents, ni mes périls passés; J'ai sauvé mon époux : vous vivez, c'est assez. Le temps, qui perce enfin la nuit la plus obscure, Peut-être éclaircira cette horrible aventure:

Et von yeux recevant une triste clarté Verront trop tard un jour luire la vérité. Vous connaîtres alors tous les maux que vous faites; Et vous en frémires, tout tyran que vous êtes.

(lassandre persiste dans sa prévention, et laisse la reine seule sur sa confidente.

#### ARTÉMINE.

Avec quol artifice, avec quelles noircours
Pallante a su tramer ce long tissu d'horrours!
Non, je ne reviens point de ma surprise extrême.
Quoi! Ménas à mes yeux massacré par lui-même,
Vingt conjurés mourants qui n'accusent que moi!
Ah! c'en est trop, Céphise, et je pardonne au roi.
Hélas! le roi, séduit par ce lâche artifice,
Semble me condamner lui-même avec justice.

CÉPHIAE.

Implorez Philotas, à qui votre vertu Dès long-temps...

#### ARTÉMIRK.

Justes dieux! quel nom prononces-tu? Hélas! voilà le comble à mon sort déplorable; Philotas m'abandonne et fuit une coupable; Il déteste sa flamme et mes faibles attraits; Et pour moi tous les cœurs sont fermés désormais.

#### CÉPHIAE.

Ponver-vous soupçonner qu'un cœur qui vous adore...
ARTÉMIRE.

Si Philotas m'aimait, s'il m'estimait encore, Il me verrait, Céphise, au péril de ses jours : De ma triste retraite il connaît les détours ; L'amour l'y conduirait, il viendrait m'y défendre; Il viendrait y braver le courroux de Cassandre.

### 170 FRAGMENTS D'ARTÉMIRE.

Je ne demande point ces preuves de sa foi: Qu'il me croie innocente, et c'est assez pour moi.

GÉPHISE.

Ah! madame, souffrez que je coure lui dire...

Va, ma chère Céphise; et, devant que j'expire, Dis-lui, s'il en est temps, qu'il ose encor me voir; Peins-lui mes sentiments, peins-lui man désespoir. Si son cœur obstiné rebute ta prière, S'il refuse à mes pleurs cette grace dernière, Retourne, sans tarder, dans ces funestes lieux; Tu recevras mon ame et mes derniers adieux. Conserve après ma mort une amitié si tendre: Dans tes fidéles mains daigne amasser ma cendre; Remets à Philotas ces restes malheureux. Seuls gages d'un amour trop fatal à tous deux. Éclaircis à ses yeux ma douloureuse histoire; Peut-être après ma mort il pourra mieux t'en croire. Dis-lui que, sans regret descendant chez les morts, Si j'ai pu dans la tombe emporter des remords, Combattant en secret le feu qui me dévore, Je ne me reprochais que de l'aimer encore.

# ACTE CINQUIÈME.

Philotas vient, amené par Céphise; l'imposture de Pallante l'a séduit.

#### A A TÉMIRE.

Philotas! at c'ast vous qui ma traitaz ainsi? Mon époux me condamne, et vous, seigneur, aussi? le pardonne à Cassandre une erreur excusable; Nourri dans les forfaits, il m'en a ern capable; Il m'avait offensée, il devait me hair; Il me cherchait un crime afin de m'en punir : Mais vous qui, près de moi soupirant dans l'Épira, Avez lu tant de fois dans le cœur d'Artémire; Vous de qui la vertu mérita tous mes soins; Vous qui m'almiez, hélast qui le disiez du moins; , C'est vous qui, radoublant ma honte et mon injure, Du monstre qui m'accuse écoutez l'imposture! Barbare! vos soupçons manquaient à mon malheur. Ah! lorsque de Pallante éprouvant la fureur. Combattant malgré moi ma flamme et vos alarmes, Mon cœur désespéré résistait à vos larmes, Et, trop fuible en effet contre un charme si doux, Cherchait dans le trépas des armes contre vous . Hélast qui m'aurait dit que dans cette journée Ma vertu par vous-mêma ant été soupçonnée? J'ai cru mieux vous connaître, et n'ai pas dû penser Qu'entre Pallante et moi veus pussies balancer. l'ardonnes-moi, grands dieux, qui m'avez condamnée!

#### FRAGMENTS

172

De l'univers entier je meurs abandonnée; Ma mort, dans le tombeau cachant la vérité, Fera passer ma honte à la postérité. Toutefois, dans l'horreur d'un si cruel supplice, Si du moins Philotas m'avait rendu justice, S'il pouvait m'estimer et me plaindre en secret, Je sens que je mourrais avec moins de regret.

, Philotas, convaincu de l'innocence de la reine, veut s'armer pour la défendre.

#### ARTÉMIRE.

Non, demeurez, seigneur.

J'aime mieux vos regrets qu'une audace inutile;
Innocente à vos yeux, je périrai tranquille;
Et le sort qui m'attend pourra me sembler doux,
Puisqu'il me punira de n'être point à vous.
Adieu: le temps approche où l'on veut que j'expire;
Adieu. N'oubliez point l'innocente Artémire:
Que son nom vous soit cher; elle l'a mérité:
A son honneur flétri rendez la pureté,
Et que, malgré l'horreur d'une tache si noire,
Vos larmes quelquefois honorent sa mémoire.

Philotas sort. Artémire reste seule. On vient la chercher pour la conduire à la mort; mais les amis de Philotas l'arrachent des mains de ses gardes. Elle apprend que Philotas a soulevé le peuple, qu'il combat contre Cassandre.

#### ARTÉMIRE.

Dieux, dont la main sur moi sans cesse appesantie Me promène à son gré de la mort à la vie, Dieux puissants, sur moi seule étendez votre bras! Rendez-moi mon supplice, et sauvez Philotas; Éteignez dans mon sang une ardeur infidèle: Plus son péril est grand, plus je suis criminelle. Viens, Cassandre, il est temps; viens, frappe, s'enge-toi: Je te pardonne tout, et n'immole que moi.

Philotas lui apprend que l'allante est tué, et qu'il a fait en expirant l'aveu de la trame adieuse qu'il avait tissue pour se venger des mépris de la reine, dont il a déclaré l'innocence; que le roi a été détrempé, mais trop tard. Ce prince a reçu dans le comhat une blessure mortelle.

trans la scène dernière, Cassaudre mouvant se l'ait apporter près d'Artemire. Il est accompagné d'Hipparque et de ses officiers. Il rend hommage en leur présence aux vertus de la reine, il déclare qu'il lui avait été l'hoffneur sur les délations d'un monstre que le cel a punt, et qui connaissait trop bien le caractère soupçonneux et jaloux de son maître, et son penchant à la crusuté.

Cassandre pardonne à Philotas, dont il connaît les grandre quahiés, et veut engager Artémire à se donner à lui. Il les conjure de lui pardonner ses injustices en faveur de ses remords, et de ne le regarder que comme une déplorable victime de la calomnie : il espie, dit-il, par la mort qu'il a méritée, tous les crimes dont il a soullé sa vie.

PIN DES PRAGMENTS D'ARTÉMIRE.

-•

# MARIAMNE, TRAGEDIE EN CINQ ACTES.

1794

### **AVERTISSEMENT**

### PLACÉ EN TÊTE D'UNE L'ÉDITION DE 1733.

La Mariamne fut jouée en 1723 pour la première fois. Baron, qu'on a surnoumé l'Esopus des Prançais, joua le rôle d'Hérode, mais il était trop vieux pour soutenir ce caractère violent. Adrieuse Le Couvreur, la meilleure comédienne qui ait jamais été, représent Mariamne. L'auteur fesait mourir cette princesse par le poison, « on le lui donnait sur le théâtre. C'était vers le temps des Rois que la pièce fut jouée; et un petit-maître, dans le parterre, voyant donner la coupe empoisonnée à Mariamne, s'avisa de crier, La reine boit. Tous les Prançais se mirent à rire, et la pièce ne fut pous achevée. On la redonna l'année suivante. On fit pour Mariemes d'un autre genre de mort. La pièce eut quarante représentations.

Le sieur Rousseau', qui commençait à être un peu jalous de l'auteur, sit alors une Mariamne d'après l'ancienne pièce de Tristae. Il l'envoya aux comédiens, qui n'ont jamais voulu la jouer; et su libraire Didot, qui n'a jamais pu la vendre. Ce fut là l'origine de la longue querelle entre notre auteur et Rousseau.

A la suite de cet avertissement, dans un exemplaire de cette édition, est écrit de la main de Voltaire:

" Cela n'est pas vray l'origine de la querelle est une piece de vers " infame que Rousseau fit contre M. le marechal de Noailles. Je se " quil a fuit une Marjanne, mais je ne l'ay jemmais lue".

. VOLTAIRE .

<sup>\*</sup> Jean-Reptiete Rousseau.

<sup>&</sup>quot; On a conservé l'ortographe et la ponetuation de la note manuscrite

# PRÉFACE

### DE LA PREMIÈRE ÉDITION.

In me donne cette édition qu'en tremblant. Tant d'ourisges que j'ai vus applaudis au theâtre et meprises à la locure me font craîndre pour le men le même soit. L'ne ou deux situations, l'art des acteurs, la doculte que j'ai lait paraître, ont pu m'attiver des suffrages aux representations; mais il faut un autre mente pour souteur le grand jour de l'impression. C'est peu d'une conduite régulière, ce serait peu même d'interesser : tout ouvrage en vers, quelque besu qu'il soit d'ailleurs, sera ner essairement ennuyeux, si ion n'y trouve pas une elegance continue, si la pière n'a pout ce charme mesprimable de la poesie que le geme sui peut donner, ou l'esport ne saurait jamais attendée, et sur lequel ou raisonne si mal et si mutilement depuis la mort de M. Despreaux.

Cost une erreur bien grossière de s'imaginer que les vers sont la dernière partie d'une pièce de theâtre, et celle qui oi le moins coûter. M. Raeine, c'est-à-dire l'homine de la tire qui, après Virgile, à le mieux comini l'art des vers, is pensant pas ainsi. Deux aunees entières lui sufficent à pine pour estre sa Phedie. Pradon se vante d'avoir composita sienne en moins de trois mois. Comme le succes visiages des représentations d'une trapediene depend point et des principes, mais des acteurs et des situations, il airres quo et deux Phedies semblée ent d'abord avoir une epale deritée, mais l'impression regla bientôt le rang de l'une et a l'autre. Pradon, selon la contume des mauvaix auteurs, ent beau faire une préface modeine, dans laquelle il trâi-

par sa cabale et par lui, tomba dans le mépris qu'elle mérite; et sans la *Phèdre* de M. Racine, on ignorerait aujourd'hui que Pradon en a composé une.

Mais d'où vient enfin cette distance si prodigieuse entre ces deux ouvrages? La conduite en est à peu près la même: Phèdre est mourante dans l'une et dans l'autre. Thésée est absent dans les premiers actes: il passe pour avoir été aux enfers avec Pirithoüs. Hippolyte, son fils, veut quitter Trézène; il veut fuir Aricie, qu'il aime. Il déclare sa passion à Aricie, et reçoit avec horreur celle de Phèdre: il meurt du même genre de mort, et son gouverneur fait le récit de sa mort. Il y a plus: les personnages des deux pièces, se trouvant dans les mêmes situations, disent presque les mêmes choses; mais c'est là qu'on distingue le grand homme et le mauvais poète. C'est lorsque Racine et Pradon pensent de même qu'ils sont le plus différents. En voici un exemple bien sensible. Dans la déclaration d'Hippolyte à Aricie, M. Racine fait ainsi parler Hippolyte:

Moi qui, contre l'amour fièrement révolté. Aux fers de ses captifs ai long-temps insulté; Qui, des faibles mortels déplorant les naufrages, Pensais toujours du bord contempler les orages; Asservi maintenant sous la commune loi. Par quel trouble me vois-je emporté loin de moi? Un moment a vaincu mon audace imprudente; Cette ame si superbe est enfin dépendante. Depuis près de six mois, honteux, désespéré, Portant partout le trait dont je suis déchiré, Contre vous, contre moi, vainement je m'éprouve. Présente, je vous fuis; absente, je vous trouve; Dans le fond des forêts votre image me suit; La lumière du jour, lestombres de la nuit, Tout retrace à mes yeux les charmes que j'évite, Tout vous livre à l'envi le rebelle Hippolyte. Moi-même, pour tout fruit de mes soins superflus, Maintenant je me cherche, et ne me trouve plus. Mon arc, mes javelote, mon char, tout m'importune. Ja ne me souviens plus des leçons de Neptane;

Mes seuls gémissements font retentir les hois, Et mes coursiers visits ont oublié ma vois,

### Voici comment Hippolyte s'exprime dans Pradon :

Asses et trop long-temps, d'une houche profane, Je méprisai l'amour et j'adorsi Diane. Solitaire, ferouche, on me voyait toujours Chasser dans nos forêts les lions et les ours. Mais un soin plus pressant m'occupe et m'embarrasse : Depuis que je vous vois, j'abandonne la chasse ; Elle fit autrefois mes plaisirs les plus doux, Et quand j'y vais, ce n'est que pour penser à vous.

On ne saurait lire ces deux pièces de comparaison sans admirer l'une et sans rire de l'autre. C'est pourtant dans toutes les deux le même fond de sentiments et de pensées : car, quand il s'agit de faire parler les passions, tous les hommes ont presque les mêmes idées, mais la facon de les exprimer distingue l'homme d'esprit d'avec celui qui n'en a point, l'homme de génie d'avec celui qui n'a que de l'esprit, et le poète d'avec celui qui veut l'être.

Pour parvenir à écrire comme M. Racine, il faudrait avoir son génie, et polir autant que lui ses ouvrages. Quelle defiance ne dois je donc point avoir, moi qui, né avec des talents si faibles, et accablé par des maladiss continuelles, n'ai ni le don de blen imaginer, ni la liberté de corriger, par un travail assidu, les défauts de mes ouvrages? Je sens avec déplaisir toutes les fautes qui sont dans la contexture de cette pièce, aussi blen que dans la diction. J'en aurais corrigé quelques unes, si j'avais pu retarder cette édition; mais j'en aurais encore laissé beaucoup. Dans tous les arts, il y a un terme par-delà lequel on ne peut plus avancer. On est resserré dans les bornes de son talent; on voit la perfection au-delà de soi, et on fait des efforts impuissants pour y atteindre.

Je ne feral point une critique détaillée de cette pièce : les lecteurs la feront assez sans moi. Mais je crois qu'il est nécessaire que je parle iel d'une critique générale qu'on a faite sur le choix du sujet de Marianne. Comme le génie des Français est de saisir vivement le côté ridicule des choses les plus sérieuses, on disait que le sujet de Marianne n'était autre chose qu'un vieux mari amoureux et brutal, à qui sa femme refuse avec aigreur le devoir conjugal; et on ajoutait qu'une querelle de ménage ne pouvait jamais faire une tragédie. Je supplie qu'on fasse avec moi quelques réflexions sur ce préjugé.

Les pièces tragiques sont fondées, ou sur les intérêts de toute une nation, ou sur les intérêts particuliers de quelques princes. De ce premier genre sont l'Iphigénie en Aulide, ou la Grèce assemblée demande le sang de la fille d'Agamemnon; les Horaces, où trois combattants ont entre les mains le sort de Rome; l'OEdipe, où le salut des Thébains dépend de la découverte du meurtrier de Laïus. Du second

genre sont Britannicus, Phèdre, Mithridate, etc.

Dans ces trois dernières, tout l'intérêt est renfermé dans la famille du héros de la pièce; tout roule sur des passions que des bourgeo is ressentent comme les princes; et l'intrigue de ces ouvrages est aussi propre à la comédie qu'à la tragédie. Otez les noms, « Mithridate n'est qu'un vieillard amou-« reux d'une jeune fille : ses deux fils en sont amoureux « aussi; et il se sert d'une ruse assez basse pour découvrir « celui des deux qui est aimé. Phèdre est une belle-mère " qui, enhardie par une intrigante, fait des propositions « à son beau-fils, lequel est occupé ailleurs. Néron est un « jeune homme impétueux qui devient amourcux tout d'un « coup; qui dans le moment veut se séparer d'avec sa feinme, « et qui se cache derrière une tapisserie pour écouter les « discours de sa maîtresse, » Voilà des sujets que Moliere a pu traiter comme Racine : aussi l'intrigue de l'Avare estelle précisément la même que celle de Mithridate. Harpagon et le roi de Pont sont deux vieillards amoureux: l'un et l'autre ont leur fils pour rival; l'un et l'autre se servent du même artifice pour découvrir l'intelligence qui est entre leur fils et leur maîtresse; et les deux pièces finissent par le mariage du jeune homme.

Molière et Racine ont également réussi en traitant ces deux intrigues : l'un a amusé, a réjoui, a fait rire les honnètes gens ; l'autre a attendri, a effeayé, a fait verser des larmes. Molière a joué l'amour ridicule d'un vieil avare, Racine a représenté les faiblesses d'un grand roi, et les a rendues respectables.

Que l'on donne une noce à peindre à Watteau et à La Beun: l'un représentera, sous une treille, des paysans pleins d'une joie naive, grossière, et effrénée, autour d'une table rustique, où l'ivresse, l'emportement, la débauche, le rire munodéré, règneront; l'autre peindra les noces de Thétis et de Pélée, les festins des dieux, leur joie majestueuse: et tous deux seront arrivés à la perfection de leur art par des chemins différents.

On peut appliquer tous ces exemples à Marianne, I.a. mauvaise humeur d'une femme, l'amour d'un vieux mari, les tracasseries d'une belle-sœur, sont de petits objets, comiques par eux-mêmes; mais un roi à qui la terre a donné le com de grand, éperdument amoureux de la plus belle femme de l'univers ; la passion furieuse de ce roi si fameux par ses vertus et par ses crimes; ses cruantés passées, ses remords presents; ce passage si continuel et si rapide de l'amour à la haine et de la huine à l'amour : l'ambition de sa sœur, les intrigues de ses ministres : la situation cruella d'une princesse dont la vertu et la bonté sont célébres encore dans le monde, qui avait vu son père et son frère livres à la mort par son mari, et qui, pour comble de douleur se voyait aimée du meurtrier de sa famille : quel champ! quelle carrière pour un autre génie que le mien! Peut-on dire qu'un tel sujet soit indigne de la tragédie ? C'est là surtout que, selon ce qu'on peut être, les choses changent de nom.

### FRAGMENT

### DE LA PRÉFACE DE L'ÉDITION DE 1730.

La destinée de cette pièce a été extraordinaire. Elle fut jouée pour la première fois en 1724, et fut si mal reçue, qu'à peine put-elle être achevée. Elle fut rejouée en 1725 avec quelques changements, et fut reçue alors avec une extrême indulgence.

J'avoue avec sincérité qu'elle méritait le mauvais accueil que lui fit d'abord le public; et je supplie qu'on me permette d'entrer sur cela dans un détail qui peut-être ne sera pas inutile à ceux qui voudront courir la carrière épineuse du théâtre, où j'ai le malheur de m'être engagé. Ils verront les écueils où j'ai échoué: ce n'est que par là que je puis leur être utile.

Une des premières régles est de peindre les héros connus tels qu'ils ont été, ou plutôt tels que le public les imagine; car il est bien plus aisé de mener les hommes par les idées qu'ils ont, qu'en voulant leur en donner de nouvelles.

- « Sit Medea ferox invictaque, flebilis Ino,
- « Perfidus Ixion, Io vaga, tristis Orestes, » etc.

Fondé sur ces principes, et entraîné par la complaisance respectueuse que j'ai toujours eue pour des personnes qui m'honorent de leur amitié et de leurs conseils, je résolus de m'assujettir entièrement à l'idée que les hommes ont depuis long-temps de Mariamne et d'Hérode, et je ne songeai qu'à les peindre fidèlement d'après le portrait que chacun s'en est fait dans son imagination.

Ainsi Hérode parut, dans cette pièce, cruel et politique; tyran de ses sujets, de sa famille, de sa femme; plein d'amour pour Mariamne, mais plein d'un amour barbare qui ne ion mapirait par le moindre repentir de ses fureurs. Je ne fonnai à Marianne d'autres sentiments qu'un orgueil impressent, et qu'une haine inflexible pour son mari. Et enfin, dans la vue de me conformer aux opinions recues, je mémosseus une entrevue entre flérode et Varus', dans laquelle priss parler ce préteur avec la hauteur qu'on s'imagine que les Romains affectaient avec les rois.

Qu'arriva-t-il de tout cet arrangement? Marianne intraitable n'intéressa point; Hérode, n'étant que criminel, révolta; et son entretien avec Varus le rendit méprisable. France à la première représentation : je m'aperçus, des le moment où Hérode parut, qu'il était impossible que la pière cut du succès; et je compris que je m'étais égaré en marchant trop timidement dans la route ordinaire.

Je sentis qu'il est des occasions ou la première règle est de s'écurter des règles prescrites, et que (comme le dit M. Pascal sur un sujet plus sérieux) les vérités se succèdent du pour au contre à mesure qu'on a plus de lumières.

Il est vrai qu'il faut peindre les héros tels qu'ils ont été; mais il est encore plus vrai qu'il faut adoutir les caracteres des agreables; qu'il faut songer au public pour qui l'on écrit, encore plus qu'aux héros que l'on fait paraltre; et qu'on doit imiter les peintres habiles, qui embellissent en consersant la ressemblance.

Pour qu'Hérode resemblât, il était necessaire qu'il excust l'indignation : mais, pour plaire, il devait émouvoir la pitre. Il fallait que l'on détestât ses crimes, que l'on plai-;nit sa passion, que l'on aimât ses remords; et que ces mourements si violents, si subits, si contraires, qui font le caractere d'Hérode, passassent rapidement tour-à-tour dans l'ame du spectateur.

Si l'on veut suivre l'histoire, Marianne doit hau Hérode et l'accabler de reproches; mais, si l'on veut que Marianne interesse, ses reproches doivent faire espérer une récon-

<sup>\*</sup> M. de Vedroire a, dans la suite, substitué le personnege de Mohéme à selse de Verse. On trouvers, dans les verionnes, les seénes qu'il a reu de-- « case-Ber ; usais il a cet impossible de response le premier déponsement

ciliation; sa haine ne doit pas paraître toujours inflexible.

Par là, le spectateur est attendri, et l'histoire n'est point entièrement démentie.

Enfin je crois que Varus ne doit point du tout voir ILirode; et en voici les raisons. S'il parle à ce prince avec hauteur et avec colère, il l'humilie; et il ne faut point avilir
un personnage qui doit intéresser. S'il lui parle avec politesse, ce n'est qu'une scène de compliments, qui serait d'autant plus froide qu'elle serait inutile. Que si Hérode répond
en justifiant ses cruautés, il dément la douleur et les remords dont il est pénétré en arrivant; s'il avoue à Varus
cette douleur et ce repentir, qu'il ne peut en effet cacher a
personne, alors il n'est plus permis au vertueux Varus de
contribuer à la fuite de Mariamne, pour laquelle il ne doit
plus craindre. De plus, Hérode ne peut faire qu'un très méchant personnage avec l'amant de sa femme; et il ne faut
jamais faire rencontrer ensemble sur la scène des acteurs
principaux qui n'ont rien d'intéressant à se dire.

La mort de Mariamne, qui, à la première représentation, était empoisonnée et expirait sur le théâtre, acheva de révolter les spectateurs; soit que le public ne pardonne rien lorsqu'une fois il est mécontent, soit qu'en effet il cût raison de condamner cette invention, qui était une faute contre l'histoire, faute qui peut-être n'était rachetée par aucune beauté!

A la première représentation, dans le moment ok Marianne tensu la coupe et prensit le poison, le parterre cris. La reins boit! Cétait justement la veille de la fête des rois\*. La pière fut interrompue; l'on n'entendit pour nue scène très pathétique entre Hérode et Marianne mourante : da mous c'est le jugement que nous en avons entendu porter à ceux qui avaient entendu cette scène avant les représentations.

M. de Voltaire a changé, en 1762, le personnage de Varus, parçaque sa défaite et su mort en Germanie sont trop connues pour que l'on puisse sup

<sup>&</sup>quot;Il y a ici une crear de la part des éditeurs de l'édition de Kehl, a. l' comme ils le disent, la première représentation a eu lieu le 6 mars 1724 la veille de la fête des rois est le 5 janvier, et non le 5 pars. C'est pourques quelques éditeurs ont supprimé cette phrase : C'était justement la veille de la fête des rois. E. A. L.

Janrais pu ne pas me rendre sur ce dernier article, et j'avoue que c'est contre mon goût que j'ai mis la mort de Maramne en récit au lieu de la mettre en action; mais je n'as soulu combattre en rien le goût du public : c'est pour lus et non pour moi que j'écris; ce sont ses sentiments et non les miens que je dois suivre.

Cette docilité raisonnable, ces efforts que j'ai faits pour rendre intéressant un sujet qui avait paru si ingrat, m'ont tenn lieu du mérite qui m'a manqué, et ont enfin trouvé race devant des juges prévenus contre la pièce.

poses, méme dens le tragédie, qu'il ais été mé en Judes; parcequ'un prétous somain n'aurait pas excité une addition dans Jérisalem, il ens defendu à Hérade, au nom de Céase, d'attentes à la vic de sa femme, et Hérade eûs abés, parcequ'un Romain amouseurs d'une estac ne peut intéresses, à moins que le sacrifice de sa passion ne soit, comme dans Bérénses, le sujer de la passa, emba parcequ'il fallait ou urble Hérade devant Verus, ou d'écarter des memes commes de ce siècle. Personne n'ignore combien les rols allics on placés mjets de Rome étalent petits auprès des générais romains ensorés dens les provinces.

M de Voltaire eveit projeté une édition corrigée de ses ouvrages diameingues, et il vindait distinguer les pieces qu'il regardait comme propres au chaises de celles qu'il ne croyait faites que pour être lues, mois il n'appartenus qu'à lui da faire ce chois.

Vaies la mote qu'il evett placée à la tôte de Martamne

. Los gens de lettres qui ont présidé à cetta édition ont ceu devoir rejeter cuere teagédie parmi les piccas de l'auteur qui ne sont pas représentées sur le chébira de l'arts, et qui ne sont pour le plupert que des pieces de successé Marsonne fut composée dans le temps de la nouveauté d'OLdyse il se la pamois regardés que comme une déclamatique.

# PERSONNAGES.

HÉRODE, roi de Palestine.

MARIAMNE, femme d'Hérode.

SALOME, sœur d'Hérode.

SOHÊME, prince de la race des asmonéens.

MAZAEL, ) ministres d'Hérode.

IDAMAS,

NARBAS, ancien officier des rois asmonéens.

AMMON, confident de Sohême.

ÉLISE, confidente de Mariamne.

UN GARDE D'HÉRODE, parlant.

SUITE D'HÉRODE.

SUITE DE SOHÈME.

une suivante de mariamne, personnage muet.

La scène est à Jérusalem, dans le palais d'Hérode.

# MARIAMNE.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE L BALOME, MAZAEL

MAZAEL.

Our, cette nutorité qu'llérode vous confie. Jusques à son retour est du moins affermie. Lai volé vers Azor, et repassé soudain Des champs de Samarie aux sources du Jourdain : Madama, il était temps que du moins ma préssues Des Hährenx inquiets confondit l'espérance. Héroda votra frère, à Rome retenu, Déja dans ses états n'était plus reconnu. Le peuple, pour ses rois toujours plain d'injustices, Hardí dans ses discours, avaugle en ses enprices, l'abliait hautement qu'à Rome condamné Hérode à l'esclavage était abandonné; Et que la reine, assise au rang de ses ancêtres, l'erait régner sur nous le sang de nos grands-prêtres. Je l'avoue à regret, j'ai vu dans tous les lieux Marianne adorée, et son nom précieux: la Judée nime encore nvec idolátrie Le sang de ces héros dont elle tient la vie, 🛰 beauté, 🖚 missance, et surtout ses malheurs,

D'un peuple qui nous hait ont séduit tous les cœurs; Et leurs vœux indiscrets, la nommant souveraine, Semblaient vous annoncer une chute certaine. J'ai vu par ces faux bruits tout un peuple ébranlé; Mais j'ai parlé, madame, et ce peuple a tremblé: Je leur ai peint Hérode avec plus de puissance, Rentrant dans ses états suivi de la vengeance; Son nom seul a partout répandu la terreur, Et les Juifs en silence ont pleuré leur erreur.'

SALOME.

Mazaël, il est vrai qu'Hérode va paraître; Et ces peuples et moi nous aurons tous un maître. Ce pouvoir, dont à peine on me voyait jouir, N'est qu'une ombre qui passe et va s'évanouir. Mon frère m'était cher, et son bonheur m'opprime; Mariamne triomphe, et je suis sa victime.

MAZAEL.

Ne craignez point un frère.

SALOME.

Eh! que deviendrons-nous
Quand la reine à ses pieds reverra son époux?
De mon autorité cette fière rivale
Auprès d'un roi séduit nous fut toujours fatale;
Son esprit orgueilleux, qui n'a jamais plié,
Conserve encor pour nous la même inimitié.
Elle nous outragea, je l'ai trop offensée;
A notre abaissement elle est intéressée.
Eh! ne craignez-vous plus ces charmes tout puissants,
Du malheureux Hérode impérieux tyrans?
Depuis près de cinq ans qu'un fatal hyménée
D'Hérode et de la reine unit la destinée,
L'amour prodigieux dont ce prince est épris

Se nourrit par la haine et croît par le mépris.

Your avez vu cent foir ce monarque inflexible
Deposer à ses pieds sa majesté terrible,
Et chercher dans ses your irrités ou distraits
Quelques regards plus doux qu'il ne trouvait jamais.

Your l'avez vu frémir, soupirer et se plaindre;
La flatter, l'irriter, la menacer, la craindre;
Cauel dans son amour, soumis dans ses fureurs;
Esclave en son palais, héros partout silleurs.
Que dis-je? en punissant une ingrate famille.

Fumant du sang du père, il adornit la fille:
Le fer encor sanglant, et que vous excities.

Finit levé sur elle, et tombait à ses pieds.

#### MAZAKI..

Mais songes que dans Rome, éloigné de sa vue, Si chaîne de si loin semble s'être rompue.

#### AALOME.

Croyes-moi , son retour en resserre les nœuds ; Et ses trompeurs appas sont toujours dangereux

#### MARAKI..

Oui, mais cette ame altière, à soi-même inhumame, l'oujours de son époux a recherché la haine: Elle l'irritera par de nouveaux dédains, l'a vous rendra les traits qui tombent de vos mains La paix n'habite point entre deux caractères Que le ciel a formés l'un à l'autre contraires. Hérode, en tous les temps sombre, chagrin, jaloux, Contre son amour même aura besoin de vous.

#### MALOMK

Marianne l'emporte, et je mis confondue.

#### MASAKL.

Au trông d'Ascalon vous êtes attendue.

#### MARIAMNE.

190

Une retraite illustre, une nouvelle cour,
Un hymen préparé par les mains de l'amour,
Vous mettront aisément à l'abri des tempêtes
Qui pourraient dans Solime éclater sur nos têtes.
Sohême est d'Ascalon paisible souverain,
Reconnu, protégé par le peuple romain,
Indépendant d'Hérode, et chter à sa province;
Il sait penser en sage et gouverner en prince:
Je n'aperçois pour vous que des destins meilleurs;
Vous gouvernez Hérode, ou vous régnez ailleurs.

#### SALOME.

Ah! connais mon malheur et mon ignominie: Mariamne en tout temps empoisonne ma vie; Elle m'enlève tout, rang, dignités, crédit; Et pour elle, en un mot, Sohême me trahit.

#### MAZAEL.

Lui, qui pour cet hymen attendait votre frère! Lui, dont l'esprit rigide et la sagesse austère Parut tant mépriser ces folles passions De nos vains courtisans vaines illusions! Au roi son allié ferait-il cette offense?

#### SALOME.

Croyez qu'avec la reine il est d'intelligence.

#### MAZAEL.

Le sang et l'amitié les unissent tous deux; Mais je n'ai jamais vu...

#### SALOME.

Vous n'avez pas mes yeux!

Sur mon malheur nouveau je suis trop éclairée: De ce trompeur hymen la pompe différée, Les froideurs de Sohême et ses discours glacés, M'ont expliqué ma honte et m'ont instruite assez.

#### MAZAEL

Vous penses en effet qu'une femme sévère
Qui pleure encore ici son aïeul et son frère,
Et dont l'esprit hautain, qu'aigrissent ses malheurs,
Se nourrit d'amertume et vit dans les douleurs,
Recherche imprudemment le funeste avantage
D'enlever un amant qui sous vos lois s'engage!
L'amour est-il connu de son superbe cœur?

SALOME.

Elle l'inspire au moins, et c'est là mon maineur.

Ne vous trompes-vous point? cette ame impérieuse, l'ar excès de flert é semble être vertueuse : A vivre sans reproche elle a mis son orqueil.

#### SALOME.

Cet orgueil si vanté trouve enfin son écueil.

Que m'importe, après tout, que son ame hardie
De mon parjure amant flatte la perfidie,
On qu'exerçant sur lui son dédaigneux pouvoir
Elle ait fait mes tourments sans même le vouloir?

Qu'elle chérisse ou non le bien qu'elle m'enlève,
Je le perds, il suffit: sa fierté s'en élève;
Ma honte fait sa gloire; elle a dans mes douleurs
Le plaisir insultant de jouir de mes pleurs.

Enfin c'est trop languir dans cette indigne gêne:
Je veux voir à quel point on mérite ma haine.

Solième viont : alles, mon sort va s'éclaireir.

# SCÈNE IL SALOME, SOHÈME, AMMON.

#### SALOME.

Approchez; votre cœur n'est point né pour trahir, Et le mien n'est pas fait pour souffrir qu'on l'abuse. Le roi revient enfin; vous n'avez plus d'excuse: Ne consultez ici que vos seuls intérêts, Et ne me cachez plus vos sentiments secrets. · l'arlez; je ne crains point l'aveu d'une inconstance I)ont je mépriserais la vaine et faible offense; Je ne sais point descendre à des transports jaloux, Ni rougir d'un'affront dont la honte est pour vous.

BOHÉME.

Il faut donc m'expliquer, il faut donc vous apprendre Ce que votre fierté ne craindra point d'entendre. J'ai beaucoup, je l'avoue, à me plaindre du roi; Il a voulu, madame, étendre jusqu'à moi Le pouvoir que César lui laisse en Palestine; En m'accordant sa sœur, il cherchait ma ruine: Au rang de ses vassaux il ossit me compter. J'ai soutenu mes droits, il n'a pu l'emporter; J'ai trouvé, comme lui, des amis près d'Auguste; Je ne crains point Hérode, et l'empereur est juste : Mais je ne puis souffrir (je le dis haatement) L'alliance d'un roi dont je suis mécontent. D'ailleurs vous connaissez cette cour orageuse; Sa famille avec lui fut tonjours malheureuse; De tout ce qui l'approche il craint des trabisons: Son cœur de toutes parts est ouvert aux soupçons;

in frère de la reine il en coûta la vie;

le plus d'un attentat cette mort fut suivie.

Lamanne a vécu, dans ce triste séjour,

lante la barbarie et les transports d'amour,

lantét sous le couteau, tantôt idolâtrée,

imjours baignant de pleurs une couche abhorrée,

imignant et son époux et de vils délateurs,

te leur malbeureux roi lâches adulateurs.

NALOME.

ions parlez beaucoup d'elle!

BOHÉME.

Iguorez-vous princesse,

ive son sang est le mien, que son sort m'intéresse?

• ALOME.

le ne l'ignore pas.

NOHÉME.

Apprence encor plus:

as craint long-temps pour elle, et je ne tremble plus
lécode chérira le sang qui la fit naître;
l'as promis du moins à l'empereur son maître :

'our moi, loin d'une cour objet de mon courroux,
abandonne Solime, et votre frère, et vous;

r pars. Ne pensez pas qu'une nouvelle chaîne
le dérobe à la vôtre et loin de vous m'entraîne.

r renonce à-la-fois à ce prince, à sa cour,
tout engagement, et surtout à l'amour.

pargnez le reprocheà mon esprit sincère:
hand je ne m'en fais point, nul n'a droit de m'en faire

ion, n'attendez de moi ni controux ni dépit; en savais beaucoup plus que vous n'en avez dit. ene cour, il est vrai, seigneur, a vu des crimes Il en est quelquefois où des cœurs magnanimes
Par le malheur des temps se laissent emporter,
Que la vertu répare, et qu'il faut respecter;
Il en est de plus bas, et de qui la faiblesse
Ne pare arrogamment du nom de la sagesse.
Vous m'entendez peut-être? En vain vous déguisez.
Pour qui je suis trahie, et qui vous séduisez:
Votre fausse vertu ne m'a jamais trompée;
De votre changement mon ame est peu frappée.
Mais si de ce palais, qui vous semble odieux,
Les orages passés ont indigné vos yeux;
Craignez d'en exciter qui vous suivraient peut-être.
Jusqu'aux faibles états dont vous êtes le maître.

(Elle sort.)

# SCÈNE III. BOHÈME, AMMON.

#### BOHEME.

Ou tendait ce discours? que vent-elle? et pourquoi l'ense-t-elle en mon cœur pénétrer mieux que moi Qui? moi, que je soupire! et que pour Mariamne Mon austère amitié ne soit qu'un feu profane! Aux faiblesses d'amour, moi, j'irais me livrer, Lorsque de tant d'attraits je cours me séparer!

Salome est outragée; il faut tout craindre d'elle. La jalousie éclaire , et l'amour se décéle.

#### SOHÉME.

Non, d'un coupable amour je n'ai point les errents. La secte dont je suis forme en nons d'autres monts Les clare essenient, striques de Judée,
for en de la marale une plus noble clée

Tos maitres, les Bomains, variquents des nations,
longmandent à la terre, et nous aux passions,
le ces point, grace au cel, à rougir de mos-inôme.
Le sang unit de pres Marianne et Bohême,
le la requis gémir sous un affreux pouvoir,
le la requis gémir sous un affreux pouvoir,
le service la servir, j'ai remple mon devoir

foccionais votre come et juste et magnamme, le se plait à venger le vertu qu'en opprime le some-roms éconter, dans cette affenuse come, le ce noble pitsé plutét que votre amour!

🖒 land il dome l'aimer pour prendre sa défense? 'na a mout, comme mot, chéet son innoceme? (profession and different translations are assession? Er gent, papier la mairere, n'ent prendigné ma journ? You, mon come est pur, et la commus mon séle, is a halpitais and limit que pour veiller sur elle. Spand Härnde partit incertain de son sort. 'nand il cherchi dans Rome on le sceptre on la mort, dam da sa passion forcanéa et julousa, i remplait qu'après lui se malleurmes égantes, 'n refine descendue, esclave des Romains, 🖰 e for alemalomnée à de mome dignée maine. Frankat qu'une tember, à tem deux préparée, le desemblares lui cette épouse adorée. . Lerreg fut chargé du ministère affreux fromoler cet objet de ses horribles feux : enklanjana en travera en a hierartent internet 🐃 l a smilé our des jours or chers, or déplorables,

Toujours armé, toujours prompt à la protéger. Et surtout à ses yeux dérobant son danger. J'ai voulu la servir sans lui causer d'alarmes: Ses malheurs me touchaient encor plus que ses charm L'amour ne régne point sur mon cœur agité; Il ne m'a point vaincu; c'est moi qui l'ai dompté: Et.plein du noble feu que sa vertu m'inspire. J'ai voulu la venger, et non pas la séduire. Enfin l'heureux Hérode a fléchi les Romains: Le acceptre de Judée est remis en ses mains: Il revient triomphant sur ce sanglant théatre: Il revole à l'objet dont il est idolâtre, Qu'il opprima souvent, qu'il adora toujours; Leurs désastres communs ont terminé leurs cours. Un nouveau jour va luire à cette cour affreuse : Je n'ai plus qu'à partir... Mariamne est heureuse. Je ne la verrai plus... mais à d'autres attraits Mon cœur, mon triste cœur est fermé pour jamais; Tout hymen à mes yeux est horrible et funeste : Qui connaît Mariamne abhorre tout le reste. La retraite a pour moi des charmes assez grands : J'y vivrai vertueux, loin des yeux des tyrans, Préférant mon partage au plus beau diadème. Maître de ma fortune, et maître de moi-même.

# SCÈNE IV.

SOHÊME, ÉLISE, AMMON.

ÉLIAR.

La mère de la reine, en proie à ses douleurs, Vous conjure, Sohème, au nom de tant de pleurs,

#### ACTE I, SCÈNE IV.

De vous rendre près d'elle, et d'y calmer la crainte Dont pour sa fille encore elle a recu l'atteinte.

BOHÊMK.

Quelle horreur jetez-vous dans mon cœur étonné! RLINE.

Elle u su l'ordre affreux qu'Hérode avait donné; Par les soins de Salome elle en est informée. BOHÉME.

Ainsi catte'ennemie, au trouble accoutumée, Par ces troubles nouveaux pense encor maintenir La pouvoir empruntó qu'elle veut retenir. Quelle odieuse cour, et combien d'artifices! On ne marche en ces lieux que sur des précipices. Hélas! Alexandra, par des coups inours, Vit périr autrafois son époux et son fils; Marianne lui reste, elle tremble pour elle : La crainte est bien permise à l'amour maternelle. Élise, je vous suis, je marche sur vos pas... Grand Dieu, qui prenez soin de ces tristes climats, De Mariamna encora écartez cet orage; Conserves, protégez votre plus digne ouvrage!

FIN DU PREMIER ACTE.

### ACTE SECOND.

# SCÈNE I.

SALOME, MAZAEL.

#### MAZAEL.

Ce nouveau coup porté, ce terrible mystère
Dont vous faites instruire et la fille et la mère,
Ce secret révélé, cet ordre si cruel,
Est désormais le sceau d'un divorce éternel.
Le roi ne croira point que, pour votre ennemie,
Sa confiance en vous soit en effet trahie;
Il n'aura plus que vous dans ses perplexités
Pour adoucir les traits par vous-même portés.
Vous seule aurez fait naître et le calme et l'orage:
Divisez pour régner; c'est là votre partage.

#### SALOME.

Que sert la politique où manque le pouvoir?
Tous mes soins m'ont trahi; tout fait mon désespoir'.
Le roi m'écrit: il veut, par sa lettre fatale,
Que sa sœur se rabaisse aux pieds de sa rivale.
J'espérais de Sohême un noble et sûr appui:
Hérode était le mien; tout me manque aujourd'hui.
Je vois crouler sur moi le fatal édifice
Que mes mains élevaient avec tant d'artifice;
Je vois qu'il est des temps où tout l'effort humain
Tombe sous la fortune et se débat en vain,
Où la prudence échoue, où l'art nuit à soi-même;

it je sema ce pouvoir invincible et suprême, ni se joue à son gré, dans les climats voisins à, le leurs subles mouvants, comme de nos destins.

MAZAKL.

béннох au roi, cédez à la tempéte; ous чеч coups passagers il faut courber la tête. « temps peut tout changer.

SALOME.

Trop vains soulagements!
Influenceux qui n'attend son bonheur que du temps!
ur l'avenir trompeur tu veux que je m'appuie,
it tu vois cependant les affronts que j'essuie!

MAZAEL.

chème part au moins; votre juste courroux le craint plus Mariamne , et n'en est plus jaloux.

BALOMK.

a conduite, il est vrai, paraît inconcevable; dais m'en trahit-il moins? en est-il moins coupable? lus-je moins outragée? ai-je moins d'ennemis, it d'envioux secrots, et de lûches amis? I faut que je combatte et ma chute prochaine. 🗄 cet affront secret, et la publique haine. Dejà, de Mariamne adorant la faveur, 🖟 peuple à ma disgrace insulte avec fureur : le verrai tout plier sous sa grandeur nouvelle, t men faiblen honneurn éclipsés devant elle. flais c'est peu que sa gloire irrite mon dépit, da mort va signaler ma chute et son crédit. e no mo flatto point; jo sais commo en sa place be tous mos ennemis je confondrais l'audace : 'a n'est qu'en me perdant qu'elle pourra régner, 🖹 son juste courroux ne doit point m'épargner.

Cependant, ô contrainte! ô comble d'infamie! Il faut donc qu'à ses yeux ma fierté s'humilie! Je viens avec respect essuyer ses hauteurs, Et la féliciter sur mes propres malheurs.

MAZAEL.

Elle vient en ces lieux.

salome. Faut-il que je la voie?

# SCÈNE II.

MARIAMNE, ÉLISE, SALOME, MAZAEL, NARBAS

#### SALOME.

Je viens auprès de vous partager votre joie:
Rome me rend un frère, et vous rend un époux
Couronné, tout puissant, et digne enfin de vous.
Ses triomphes passés, ceux qu'il prépare encore,
Ce titre heureux de Grand dont l'univers l'honore,
Les droits du sénat même à ses soins confiés,
Sont autant de présents qu'il va mettre à vos pieds.
Possédez désormais son ame et son empire,
C'est ce qu'à vos vertus mon amitié desire;
Et je vais par mes soins serrer l'heureux lien
Qui doit joindre à jamais votre cœur et le sien.

#### MARIAMNE.

Je ne prétends de vous ni n'attends ce service:
Je vous connais, madame, et je vous rends justice;
Je sais par quels complots, je sais par quels détours
Votre haine impuissante a poursuivi mes jours.
Jugeant de moi par vous, vous me craignez peut-être.
Mais vous deviez du moins apprendre à me connaître.

Ne me redoutez point; je sais également Déduigner votre crime et votre châtiment: J'ai vu tous vos desseins, et je vous les pardonne; C'est à vos seuls remords que je vous abandonne, Si toutefois, après de si lâches efforts, Un cœur comme le vôtre écoute des remords.

#### BALOME.

C'est porter un peu loin votre injuste colère: Ma conduite, mes soins, et l'aveu de mon frère, Peut-être suffiront pour me justifier.

#### MARIAMNE.

Je vous l'ai déjà dit, je veux tout oublier: Dans l'état où je suis, c'est assez pour ma gloire; Je puis vous pardonner, mais je ne puis vous croire<sup>4</sup>.

#### MAZAEL.

Jose ici, grande reine, attester l'Éternel Que mes soins à regret...

#### MARIAMNE.

Arrôtez, Mazaël;

Vos excuses pour moi sont un nouvel outrage:
Obéissez au roi, voilà votre partage:
A mes tyrans vendu, servez bien leur courroux;
Je ne m'abaisse pas à me plaindre de vous.

#### ( & Salome. )

Je ne vous retiens point, et vous pouvez, madame, Aller apprendre au roi les secrets de mon ame; Dans son cœur aisément vous pouvez ranimer Un courroux que mes yeux dédaignent de calmer. De tous vos délateurs armez la calomnie: J'ai laissé jusqu'ici leur audace impunie, Et je n'oppose encore à mes vils ennemis Qu'une vertu sans tache et qu'un juste mépris.

BALOME.

Ah! c'en est trop enfin; vous auriez du peut-être Ménager un peu plus la sœur de votre maître. L'orgneil de vos attraits pense tout asservir: Vous me voyez tout perdre, et croyez tout ravir, Votre victoire un jour peut vous être fatale. Vous triomphez... Tremblez, imprudente rivale!

# SCÈNE III. Mariamne, élise, narbas.

ELINE.

Ah! madame, à ce point pouvez-vous irriter Des ennemis ardents à vous persécuter? La vengeance d'Hérode, un moment suspendue, Sur votre tête encore est pent-être étendue: Et, loin d'en détourner les redoutables coups, Vous appelez la mort qui s'éloignait de vous. Vous n'avez plus ici de bras qui vous appuie: Ce défenseur heureux de votre illustre vie, Sohème, dont le nom si craint, si respecté, Long-temps de vos tyrans contint la cruauté, Sohême va partir; nul espoir ne vous reste. Auguste à votre époux laisse un pouvoir funeste : Qui sait dans quels desseins il revient aujourd'hui? Tout, jusqu'à son amour, est à craindre de lui: Vous le voyez trop bien, sa sombre jalousie Au-delà du tombeau portait se frénésie; Cet ordre qu'il donna me fait encor trembler. Avec vos ennemis daignez dissimuler: In vertu sans prudence, hélas! est dangerouse.

#### MARIAMNE.

Oui, mon ame, il est vrai, fut trop impérieuse; Je n'ai point connu l'art, et j'en avais besoin. De mon sort à Sohême abandonnons le soin; Qu'il vienne, je l'attends; qu'il règle ma conduite. Mon projet est hardi; je frémis de la suite. Faites venir Sohême.

(Elisa sort.)

## SCÈNE IV.

### MARIAMNE, NARBAS.

#### MARIAMNE.

Et vous, mon cher Narbas. De mes voux incertains apaisez les combats : Vos vertus, votre zéle, et votre expérience, Ont acquis dès long-temps toute ma confiance. Mon cour your est connu, your savez mes desseins, Et les maux que j'éprouve, et les maux que je crains. Vous avez vu mu mère, au désespoir réduite, Me presser en pleurant d'accompagner sa fuite; Son caprit, accablé d'une juste terreur, Croit à tous les mements voir Hérode en fureur. Encor tout dégouttant du sang de sa famille, Venir à ses yeux même assassiner sa fille. Elle veut à mes fils, menacés du tombeau, Donner Clésar pour père, et Rome pour bercent. On dit que l'infortune à Rome est protégée; Rome est le tribunal où la terre est jugée. Je vais me présenter au roi des souverains. Je sais qu'il est permis de fuir ses assassins; Que c'est le seul parti que le destin me laisse :

Toutefois en secret, soit vertu soit faiblesse, Prête à fuir un époux, mon cœur frémit d'effroi, Et mes pas chancelants s'arrêtent malgré moi.

NARBAS.

Cet effroi généreux n'a rien que je n'admire: Tout injuste qu'il est, la vertu vous l'inspire. Ce cœur, indépendant des outrages du sort, Craint l'ombre d'une faute, et ne craint point la mort. Bannissez toutefois ces alarmes secrétes; Ouvrez les yeux, madame, et voyez où vous êtes: C'est là que, répandu par les mains d'un époux, Le sang de votre père a rejailli sur vous: Votre frère en ces lieux a vu trancher sa vie; En vain de son trépas le roi se justifie, En vain César trompé l'en absout aujourd'hui; L'Orient révolté n'en accuse que lui. Regardez, consultez les pleurs de votre mère, L'affront fait à vos fils, le sang de votre père, La cruauté du roi, la haine de sa sœur, Et (ce que je ne puis prononcer sans horreur, Mais dont votre vertu n'est point épouvantée) La mort plus d'une fois à vos yeux présentée.

Enfin, si tant de maux ne vous étennent pas,
Si d'un front assuré vous marchez au trépas,
Du moins de vos enfants embrassez la défense.
Le roi leur a du trône arraché l'espérance;
Et vous connaissez trop ces oracles affreux
Qui depuis si long-temps vous font trembler pour eux.
Le ciel nous a prédit qu'une main étrangère
Devait un jour unir vos fils à votre père,
Un Arabe implacable a déjà, sans pitié,
De cet oracle obscur accompli la moitié:

Madame, après l'horrour d'un essai si funeste,
Sa cruauté, sans doute, accomplifait le reste;
Dans ses emportements rien n'est sacré pour lui.
Eh! qui vous répondra que lui-même aujourd'hui
Ne vienne exécuter sa sanglante menace,
Et des Asmonéens anéantir la race?
Il est temps désormais de prévenir ses coups;
Il est temps d'épargner un meurtre à votre épous,
Et d'éloigner du moins de ces tendres victimes
Le fer de vos tyrans et l'exemple des crimes.

Nourri dans ce palais, près des rois vos aïeux,
Je suis prêt à vous suivre en tout temps, en tous lieux.
Partez, rompez vos fers; allez, dans Rome mâme,
Implorer du sénat la justice suprême,
Remettre de vos fils la fortune en su main,
Et les faire adopter pur le peuple romain;
Qu'une vertu si pure aille étonner Auguste.
Si l'on vante à bon droit son règne heureux et juste,
Si la terre avec joie embrasse ses genoux,
Sil mérite sa gloire, il fera tout pour vous.

#### MARIAMNE.

Je vois qu'il n'est plus temps que mon cœur délibère, Je cède à vos conseils, aux larmes de ma mère, Au danger de mes fils, au sort, dont les rigueurs Vont m'entraîner peut-être en de plus grands malheurs. Retournez chez ma mère, allez; quand la nuit sombre Dans ces lieux criminels aura porté son ombre, Qu'au fond de ce palais ou me vienne averte. On le veut, il le faut, je suis prête à partir

# SCÈNE V. MARIAMNE, SOHÈME, ÉLISE.

#### SOHÊME

Je viens m'offrir, madame, à votre ordre suprême; Vos volontés pour moi sont les lois du ciel même: Faut-il armer mon bras contre vos ennemis? Commandez, j'entreprends; parlez, et j'obéis.

#### MARIAMNE.

Je vous dois tout, seigneur; et, dans mon infortune, Ma douleur ne craint point de vous être importune, Ni de solliciter par d'inutiles vœux Les secours d'un héros, l'appui des malheureux.

Lorsqu'Hérode attendait le trône ou l'esclavage, Moi-même des Romains j'ai brigué le suffrage, Malgré ses cruautés, malgré mon désespoir, Malgré mes intérêts, j'ai suivi mon devoir. J'ai servi mon époux ; je le ferais encore. Il faut que pour moi-même enfin je vous implore; Il faut que je dérobe à d'inhumaines lois Les restes malheureux du pur sang de nos rois. J'aurais dû dès long-temps, loin d'un fieu si coupable, Demander au sénat un asile honorable: Mais, seigneur, je n'ai pu, dans les troubles divers Dont la guerre civile a rempli l'univers, Chercher parmi l'effroi, la guerre et les ravages, Un port aux mêmes lieux d'où partaient les orages. Auguste au monde entier donne aujourd'hui la paix; Sur toute la nature il répand ses bienfaits. Après les longs travaux d'une guerre odieuse,

· . ant vaincu la terra, il vaut la rendre haureuse. 1 >- a baut du Capitola il juga tous las rois, Le de ceux qu'on opprime il prend en muin les droits. obiend annunioni obligation des à municipales Die mes faibles anfants qua rien na paut défandre. La qu'une mère en pleurs améne auprès de lui Les bout de l'univers implorer son appui? Cour conservar las tils, pour consolar la mèra, From hour tous mus maux, c'ast an vous que l'aspere, le madensea à vous saul, à vous, à ce grand cenur, le la compla varto générous protecteur; Lama a qui la dois ce jour que je respira : reigneur, éluignez-moi de ce fatal empire. Ma mere, mas anfants, ja mats tout an vos mams: I alexez l'innocunca nu far das assassins, Vous ne répondez men! Que faut-il que je pense le ces sumbres regards et de ce long silence? le vine que mas mulheure excitent voe refue.

SOHÉME.

'va ... je respecte trop vos ordras absolus.

Vez gardes vous survront jusque dans l'Italia,

Inspessa d'aux, de moi, de mon cerur, de ma vie.

I vez le roi, rampes vos nœuds infortunés;

Il est asses puni si vous l'abandonnes.

Il me vous verra plus, grace à son injustice;

i de sens qu'il n'est point de si cruel supplice.

l'adomnes moi ce mot, il m'échappe à regret;

La douleur de vous petdre à trahi mon secret.

I ai parlé, c'en est fuit, mais, malgré ma faibleste,

vinges que mon respect égale ma tendresse.

Siléme en vous amant ne vent que vous servir,

Vincer vos vertus, vous vanger et moure.

#### MARIAMNE.

Je me flattais, seigneur, et j'uvais lieu de croire On'avec mes intérêts vous chérissiez ma gloire. Quand Bohême en ces lieux a veillé sur mes jours. J'ai eru qu'à sa pitié je devais son secours. Je ne m'attendais pas qu'une flamme coupable Dat njouter ce comble à l'horreur qui m'accable. Ni que dans mes périls il me fullat jamais Rongir de vos bontés et craindre vos bienfaits. Ne pensez pas pourtant qu'un discours qui m'offense Vous ait rien dérobé de ma reconnaissance : Tout espoir m'est ravi, je ne vous verrai plus: J'oublierai votre flamme, et non pas vos vertus, Je ne veux voir en vous qu'un héros magnanime, Qui jusqu'à ce moment mérita mon estime : Lin plus long entretien pourrait vous en priver, Seigneur, et je vous fuis pour vous la conserver,

#### MOHÉME.

Arrêtez, et sachez que je l'ai méritée.

Quand votre gloire parle, elle est seule écoutée.

A cette gloire, à vous, soigneux de m'immoler,
Épris de vos vertus, je les sais égaler.

Je ne fuyais que vous, je veux vous fuir encore.

Je quittais pour jamais une cour que j'abhorre;
J'y reste, s'il le faut, pour vous désaluser,
Pour vous respecter plus, pour ne plus m'exposer
Au reproche accablant que m'a fait votre bouche.

Votre intérêt, madame, est le seul qui me touche;
J'y sacrifierai tout. Mes amis, mes soldats,

Vous conduiront aux bords ou s'adressent vos pas.
J'ai dans ces murs encore un reste de puissance:
D'un tyran soupçonneux je crains peu la vengeuse.

### ACTE II, SCÈNE V.

200

l i s'il me faut périr des mains de votre époux, Je périrai du moins en combattant pour vous. Dans mes derniers moments je vous aurai servie, Et j'aurai préféré votre honneur à ma vie.

#### MARIAMNE.

Il suffit, je vous crois : d'indignes passions Ne doivent point souiller les nobles actions. Oui, je vous devrui tout; mais moi je vous expose; Vous courez à la mort, et j'en serai la cause. Comment puis-je vous suivre, et comment demeurer? Je n'ai de sentiment que pour vous admirer.

#### SOUÉME.

Venez prendre conseil de votre mère en larmes.
De votre fermeté plus que de ses alarmes.
Du péril qui vous presse, et non de mon danger.
Avec votre tyran rien n'est à ménager:
Il est roi, je le sais; mais César est son juge.
Tout vous menace ici, Rome est votre refuge;
Mais songez que Sohème, en vous offrant ses vœux,
Sil ose être sensible, en est plus vertueux;
Que le sang de nos rois nous unit l'un et l'autre,
Et que le ciel m'a fait un cœur digne du vôtre.

#### MARIAMNE.

Je n'en veux point douter; et, dans mon désespoir, Je vais consulter Dieu, l'honneur, et le devoir.

#### BOHÊME.

C'est **eux que j'en atteste; ils sont tous trois m**es guides, Ils **vous arracheront aux mains des par**ricides.

FIN DU SECOND ACES.

# ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE I.

SOHÈME, NARBAS, AMMON, SUITE.

#### NARBAS.

Le temps est précieux, seigneur, Hérode arrive:
Du fleuve de Judée il a revu la rive.
Salome, qui ménage un reste de crédit,
Déjà par ses conseils assiège son esprit.
Ses courtisans en foule auprès de lui se rendent;
Les palmes dans les mains, nos pontifes l'attendent;
Idamas le devance, et vous le connaissez.

#### BOHÉME.

Je sais qu'on paya mal ses services passés. C'est ce même idamas, cet Hébreu plein de zéle, Qui toujours à la reine est demeuré fidèle, Qui, sage courtisan d'un roi plein de fureur, A quelquefois d'Hérode adouci la rigueur.

#### NARBAS.

Bientôt vous l'entendrez. Gependant Marianne Au moment de partir s'arrête, se condamne; Ce grand projet l'étonne, et, prête à le tenter, Son austère vertu craint de l'exécuter. Sa mère est à ses pieds, et, le cœur plein d'alarmes, Lui présente ses fils, la baigne de ses larmes, La conjure en tremblant de presser son départ. La reine flotte, hésite, et partira trop tard. Cast vous dont la bonté peut hâter sa sortie : Vous avez dans vos mains la fortune et la vie De l'objet le plus rare et le plus précieux Que jamais à la terre aient accordé les cieux. Protégez, conservez une auguste famille: Sauvez de tant de rois la déplorable fille. Vos gardes sont-ils prêts? puis-je enfin l'avertir?

BOHÊME.

Oui, j'ai tout ordonné; la reine peut partir. NARBAR,

Souffrez donc qu'à l'instant un serviteur fidèle Sa prépare, seigneur, à marcher après elle. SONÉME.

Allez; loin de ces lieux je conduirai vos pas: Ce séjour odieux ne la méritait pas. Qu'un dépôt si sacré soit respecté des ondes l Que le ciel, attendri par ses douleurs profondes. l'asso lever sur elle un soleil plus serein! Et vous, vieillard heuroux, qui suivez son destin, Des serviteurs des rois sage et parfait modéle, Votra sort est trop beau, vous vivrez auprès d'elle.

## SCÈNE II.

SOHÊME, AMMON, SUITE DE SOHÊME.

#### SOHEME.

Mais déjà le roi vient; déjà dans ce séjour Le son de la trompette annonce son retour. Quel retour, justes dieux! que je crains sa présence! Le cruel peut d'un coup assurer sa vengeance. Plút au ciel que la reine eût déjà pour jamais

Abandonné ces lieux consacrés aux forfaits! Oserai-je moi-même accompagner sa fuite? Peut-être en la servant il faut que je l'évite... Est-ce un crime, après tout, de sauver tant d'appas, De venger sa vertu?.. Mais je vois Idamas.

## SCÈNE III.

### SOHÈME, IDAMAS, AMMON, SUITE

#### SOHĖME.

Ami, j'épargne au roi de frivoles hommages,
De l'amitié des grands importuns témoignages,
D'un peuple curieux trompeur amusement,
Qu'on étale avec pompe, et que le cœur dément.
Mais parlez; Rome enfin vient de vous rendre un maîu
Hérode est souverain, est-il digne de l'être?
Vient-il dans un esprit de fureur ou de paix?
Craint-on des cruautés? attend-on des bienfaits?

Veuille le juste ciel, formidable au parjure, Écarter loin de lui l'erreur et l'imposture! Salome et Mazaël s'empressent d'écarter Quiconque a le cœur juste et ne sait point flatter. Ils révèlent, dit-on, des secrets redoutables: Hérode en a pâli; des cris épouvantables Sont sortis de sa bouche, et ses yeux en fureur A tout ce qui l'entoure inspirent la terreur. Vous le savez assez, leur cabale attentive Tint toujours près de lui la vérité captive. Ainsi ce conquérant qui fit trembler les rois, Ce roi dont Rome même admira les exploits,

In call la renommée alarme encor l'Asie,

lim s sa propre maison voit sa gloire avilie :

lim de son épouse, abusé par sa sœur,

limitané de soupçons, accablé de douleur,

l'ignome en ce moment le dessein qui l'entraîne.

In le plaint, on murmure, on craint tout pour la reine,

la de son cœur troublé les soudains mouvements,

La de son cœur troublé les soudains mouvements,

La son de Marianne échappe de sa bouche;

La menace, il soupire, il donne en frémissant

Quelques ordres secrets qu'il révoque à l'instant.

D'un song qu'il détestait Marianne est formée;

La ventut la pouir de l'avoir trop aimée:

SOBÊME.

Il suffit, Idamas.

La reme est en danger : Ammon, suivez mes pas, Venez, c'est à moi seul de sauver l'innocence.

IDAMAS.

Sugueur, ainsi du roi vous fuirez la présence? Yous de qui la vertu, le rang, l'autorité, In poseimient silence à la perversité? SONÉME.

's autérêt plus grand, un autre soin m'anime; Le mon premier devoir est d'empécher le crime. (Il soit )

#### IDAMAS.

Stais orages nouveaux! quel trouble je prévoi! Fussiant Dieu des Hébreux, changez le cœur du roi!

### SCÈNE IV.

HÉRODE, MAZAEL, IDAMAS, suite d'hérody.

#### HÉRODE.

Eh quoi! Sohème aussi semble éviter ma vue!

Quelle horreur devant moi s'est partout répandue!

Ciel! ne puis-je inspirer que la haine ou l'effroi?

Tous les cœurs des humains sont-ils fermés pour moi?

En horreur à la reine, à mon peuple, à moi-même,

A regret sur mon front je vois le diadème:

Hérode en arrivant recueille avec terreur

Les chagrins dévorants qu'a semés sa fureur.

Ah Dieu!

#### MAZAEL.

Daignez calmer ces injustes alarmes.

HÉRODE.

Malheureux! qu'ai-je fait?

MAZABL.

Quoi! vous versez des larmes

Vous, ce roi fortuné, si sage en ses desseins!
Vous, la terreur du Parthe et l'ami des Romains!
Songez, seigneur, songez à ces noms pleins de gloire
Que vous donnaient jadis Antoine et la victoire;
Songez que près d'Auguste, appelé par son choix,
Vous marchiez distingué de la foule des rois;
Revoyez à vos lois Jérusalem rendue,
Jadis par vous conquise et par vous défendue,
Reprenant aujourd'hui sa première splendeur,
En contemplant son prince au fatte du bonheur.
Jamais roi plus heureux dans la paix, dans la guerre...

HÉRODE.

Non, il n'est plus pour moi de bonheur sur la terre. Le destin m'a frappé de ses plus rudes coups, Et, pour comble d'horreur, je les mérite tous.

IDAMAN.

Seigneur, m'est-il permis de parler sans contrainte?
Le trône auguste et saint, qu'environne la crainte,
Scrait mieux affermi s'il l'était par l'amour :
En fesant des heureux, un roi l'est à son tour.
A d'éternels chagrins votre ame abandonnée
Pourrait tarir d'un mot leur source empoisonnée.
Seigneur, ne souffrex plus que d'indignes discours
Osent troubler la paix et l'honneur de vos jours,
Ni que de vils flatteurs écartent de leur mattre
Des cœurs infortunés, qui vous cherchaient peut-être.
Bentôt de vos vertus tout Israël charmé...

HERODE.

Ehl croyez-vous encor que je puisse être simé? Qu'Hérode est sujourd'hui différent de lui-même!

MAZAEL

Tout adors à l'envi votre grandeur suprême.

IDAMAS.

Un seul cœur vous résiste, et l'on peut le gagner.

HERODE.

Non; je suis un barbare, indigne de régner.

IDAMAS.

Votre douleur est juste; et si pour Mariamue...

HEAODE.

Et c'est ce nom fatal, hólas! qui me condamne, C'est ce nom qui reproche à mon cœur agité L'excès de ma faiblesse et de ma cruauté.

MAZAEL.

Elle sera toujours inflexible en sa haine: Elle fuit votre vue.

MÉRODE.

Ah! j'ai cherché la sienne.

MAZAEL,

Qui? vous, seigneur?

HÉRODE.

Eh quoi! mes transports furieux,

Ces pleurs que mes remords arrachent de mes yeux, Ce changement soudain, cette douleur mortelle, Tout ne te dit-il pas que je viens d'auprès d'elle? Toujours troublé, toujours plein de haine et d'amour. J'ai trompé, pour la voir, une importune conr. Quelle entrevue, ô cieux! quels combats! quel supplice! Dans ses yeux indignés j'ai lu mon injustice; Ses regards inquiets n'osaient tomber sur moi; Et tout, jusqu'à mes pleurs, augmentait son effroi.

MAZARL.

Seigneur, vous le voyez, sa haine envenimée Jamais par vos bontés ne sera désarmée; Vos respects dangereux nourrissent sa fierté.

HÉRODE.

Elle me hait! ah Dieu! je l'ai trop mérité! Je lui pardonne, hélas! dans le sort qui l'accable, De haïr à ce point un époux si coupable.

MAZAEL.

Vous coupable? Eh! seigneur, pouvez-vous oublier Ce que la reine a fait pour vous justifier? Ses mépris outrageants, sa superbe colère, Ses desseins contre vous, les complots de son père? Le sang qui la forma fut un sang ennemi; Le dangereux Hircan vous eût toujours trahi : Et des Asmonéens la brigue était si forte, Que sans un coup d'état vous n'auriez pu...

HÉRODE.

N'importe;

llirean était son père, il fallait l'épargner;
Mais je n'écoutai rien que la soif de régner;
Ma politique affreuse a perdu sa famille;
J'ai fait périr le père, et j'ai proscrit la fille;
J'ai voulu la haïr; j'ai trop su l'opprimer:
Le ciel, pour m'en punir, me condamne à l'aimer.

IDAMAS.

Seigneur, daignez m'en croire; une juste tendresse Devient une vertu, loin d'être une faiblesse: Digne de tant de biens que le ciel vous a faits, Mettez votre amour même au rang de ses bienfaits.

HÉRODE.

Ilircan, manos sacrós! fureurs que je déteste!
. IDAMAS.

Perdez-en pour jamais le souvenir funeste.

MAZAEL. '

Puisse la raine aussi l'oublier comme vous! HÉRODE.

O père infortuné! plus malheureux époux!

Tant d'horreur, tant de sang, le meurtre de son père, les maux que je lui fais, me la rendent plus chère. 
Si son cœur... si sa foi... Mais c'est trop différer. 
Idamas, en un mot, je veux tout réparer. 
Va la trouver; dis-lui que mon ame asservie 
Met à ses pieds mon trône, et ma gloire, et ma vie. 
Je veux dans ses enfants choisir un successeur. 
Des maux qu'elle a soufferts elle accuse ma sœur:

C'en est assez; ma sœur, aujourd'hui renvoyée, A ce cher intérêt sera sacrifiée. Je laisse à Mariamne un pouvoir absolu.

MAZAEL.

Quoi! seigneur, vous voulez...

HÉRODE.

Oui, je l'ai résolu; Oui, mon cœur désormais la voit, la considère Comme un présent des cieux qu'il faut que je révère. Que ne peut point sur moi l'amour qui m'a vaincu! A Mariamne enfin je devrai ma vertu. Il le faut avouer, on m'a vu dans l'Asie Régner avec éclat, mais avec barbarie. Craint, respecté du peuple, admiré, mais haï, J'ai des adorateurs, et n'ai pas un ami. Ma sœur, que trop long-temps mon cœur a daigné croir Ma sœur n'aima jamais ma véritable gloire; Plus cruelle que moi dans ses sanglants projets, Sa main fesait couler le sang de mes sujets, Les accablait du poids de mon sceptre terrible; Tandis qu'à leurs douleurs Mariamne sensible, S'occupant de leur peine, et s'oubliant pour eux, Portait à son époux les pleurs des malheureux. C'en est fait : je prétends, plus juste et moins sévère, Par le bonheur public essayer de lui plaire. L'état va respirer sous un règne plus doux; Mariamne a changé le cœur de son époux. Mes mains, loin de mon trône écartant les alarmes, Des peuples opprimés vont essuyer les larmes. Je veux sur mes sujets régner en citoyen, Et gagner tous les cœurs, pour mériter le sien. Va la trouver, te dis-je, et surtout à sa vue

Peins bien le repentir de mon ame éperdue : Dis lui que mes remords égalent un fureur. Va. cours, vole, et reviens. Que vois-je? c'est ma sœur. (à Massel.)

Sortez... A quels chagrins ma vio est condamnée!

## SCÈNE V.

### HÉRODE, SALOME.

#### AALOME.

Je les partage tous; mais je suis étonnés Que la reine et Sohême, évitant votre aspect, Montrent si peu de séle et si peu de respect.

#### MERODE.

L'un m'offense, il est vrai... mais l'autre est excusable. N'en parlons plus.

#### SALOME.

Solième, à vos yeux condamnable, A toujours de la reine allumé le courroux.

#### HRNODE.

Ah! trop d'horrours enfin se répundent sur nous;
Je cherche à les finir. Ma riqueur implacable,
En me rendant plus craint, m'a fait plus misérable.
Assez et trop long-temps sur ma triste maison
La vengeance et la haine ont versé leur poison;
De la reine et de vous les discordes cruelles.
Setaient de mes tourments les sources éternelles.
Ma seur, pour mon repos, pour vous, pour toutes doux,
Separons-nous, quittes ce palais malheureux;
Il le faut.

#### RALOMK.

'- Giel! qu'entends-jp? Ah! fatale ennemie!

HÉRODE.

Un roi vous le commande, un frère vous en prie.
Que puisse désormais ce frère malheureux
N'avoir point à donner d'ordre plus rigoureux,
N'avoir plus sur les siens de vengeances à prendre,
De soupçons à former, ni de sang à répandre!
Ne persécutez plus mes jours trop agités.
Murmurez, plaignez-vous, plaignez-moi; mais partez.
SALOME.

Moi, seigneur, je n'ai point de plaintes à vous faire. Vous croyez mon exil et juste et nécessaire; A vos moindres desirs instruite à consentir. Lorsque vous commandez, je ne sais qu'obéir. Vous ne me verrez point, sensible à mon injure, Attester devant vous le sang et la nature; Sa voix trop rarement se fait entendre aux rois, Et, près des passions, le sang n'a point de droits. Je ne vous vante plus cette amitié sincère, Dont le zele aujourd'hui commence à vous déplaire, Je rappelle encor moins mes services passés; Je vois trop qu'un regard les a tous effacés: Mais avez-vous pensé que Mariamne oublie Cet ordre d'un époux donné contre sa vie? Vous, qu'elle craint toujours, ne la craignez-vous plus? Ses vœux, ses sentiments, vous sont-ils inconnus? Qui préviendra jamais, par des avis utiles, De son cœur outragé les vengeances faciles? Quels yeux intéressés à veiller sur vos jours Pourront de ses complots démêler les détours? Son courroux aura-t-il quelque frein qui l'arrête? Et pensez-vous enfin que, lorsque votre tête Sera par vos soins même exposée à ses coups,

L'amour qui vous séduit lui parlera pour vous? Quoi donc! unt de mépris, cette horreur inhumaine... HÉRODE.

Ah! luissez-moi douter un moment de sa haine; Laissez-moi me flatter de regagner son cœur; Ne me détrompez point, respectez mon erreur. Je veux croire, et je crois que votre haine altière Entre la reine et moi mettait une barrière Que par vos cruautés son cœur s'est endurei; Et que sans vous enfin j'eusse été moins haï.

SALOME.

Si vous pouviez savoir, si vous pouviez comprendre A quel point...

#### HÉRODK.

Non, ma sœur, je ne veux rien entendre Mariamne à son gré peut menacer mes jours, Ils me sont odieux; qu'elle en tranche le cours, Je périrai du moins d'une main qui m'est chère.

#### SALOME

Ah! c'est trop l'épargner, vous tromper, et me taire. Je m'expose à me perdre et cherche à vous servir : Et je vais vous parler, dussiez-vous m'en punir. Époux infortuné qu'un vil amour surmonte! Connaissez Mariamne, et voyez votre honte : C'est peu des fiers dédains dont son cœur est armé, C'est peu de vous haïr; un autre en est aimé.

#### RERODE.

Un autre en est aimé! Pouvez-vous bien, barbare, Soupçonner devant moi la vertu la plus rare? Ma sœur, c'est donc ainsi que vous m'assassinez! Laissez-vous pour adieux ces traits empoisonnes, Ces flambeaux de discorde, et la honte et la rage,

Qui de mon cœur jaloux sont l'horrible partage?

Mariamne... Mais non, je ne veux rien savoir:

Vos conseils sur mon ame ont eu trop de pouvoir.

Je vous ai long-temps crue, et les cieux m'en punisses

Mon sort était d'aimer des cœurs qui me haïssent.

Oui, c'est moi seul ici que vous persécutez.

SALOME.

Eh bien donc! loin de vous...

HÉRODE.

Non, madame, arrêtez.

Un autre en est aimé! montrez-moi donc, cruelle, Le sang que doit verser ma vengeance nouvelle; Poursuivez votre ouvrage, achevez mon malheur.

SALOME.

Puisque vous le voulez...

HÉRODE.

Frappe, voilà mon cœur.

Dis-moi qui m'a trahi; mais, quoi qu'il en puisse être, Songe que cette main t'en punira peut-être. Oui, je te punirai de m'ôter mon erreur. Parle à ce prix.

SALOME.

N'importe.

HÉRODE.

Eh bien!

SALOME.

C'est...

# SCÈNE VI. HERODE, SALOME, MAZAEL.

MAZARI.

Ah! seigneur,

Venez, no souffrez pas que ce crime s'achéve : Voire épouse vous fuit; Bohême vous l'enléve,

HÉRODE.

Mariamna ! Sohêma ! où suis-ja? justes cieux !

MAZAEL:

Sa mère, ses enfants, quittaient déjà ces lieux. Solième a préparé cette indigne retraite; Il a près de ces murs une escorte secrète; Marianne l'attend pour sortir du palais; Et vous alles, seigneur, la perdre pour jamais.

HÉRODE,

Ald le charme est rompu; le jour enfin m'éclaire. Venez; à son courroux connaissez votre frère : Surprenons l'infidèle ; et vous allez juger Sil est est encore Hérode, et s'il sait se venger.

PIN DU TROISIÈME AGTE.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCÈNE I. SALOME, MAZAEL.

#### MAZAEL.

Quoi! lorsque sans retour Mariamne est perdue,
Quand la faveur d'Hérode à vos vœux est rendue,
Dans ces sombres chagrins qui peut donc vous plonge
Madame, en se vengeant, le roi va vous venger:
Sa fureur est au comble; et moi-même je n'ose
Regarder sans effroi les malheurs que je cause.
Vous avez vu tantôt ce spectacle inhumain;
Ces esclaves tremblants égorgés de sa main;
Près de leurs corps sanglants la reine évanouie;
Le roi, le bras levé, prêt à trancher sa vie;
Ses fils baignés de pleurs, embrassant ses genoux,
Et présentant leur tête au-devant de ses coups.
Que vouliez-vous de plus? que craignez-vous encore'
8 A L O M E.

Je crains le roi; je crains ces charmes qu'il adore, Ce bras prompt à punir, prompt à se désarmer, Cette colère enfin facile à s'enflammer, Mais qui, toujours douteuse, et toujours aveuglée, En ses transports soudains s'est peut-être exhalée. Quel fruit me revient-il de ses emportements? Sohême a-t-il pour moi de plus doux sentiments? Il me hait encor plus; et mon malheureux frère, land de se venger d'une éponse adultere, Bemble me reprocher se honte et son malheur. Il vondreit perdonner, dans le fond de son came Il giont en secret de perdre ce qu'il sime, Il vondreit, s'il se peut, ne pumir que moi-même Mon foneste triomphe est encore incertain. La deux fois en un jour vu changer mon destin, Deux fois j'ai vu l'ameur succider à la hame; France sommes perdus s'il voit encor la reine.

### SCÈNE IL

HÉBODE, NALOME, MAZAEL, GARDES.

MAZAEL

Il vient : da qualla horrour il paraît agité!

Feguatr, votra vangannea astalla an súraté? MAZAEL.

Na préserva la cial que ma voix téméraire, il u i roi clémant et saga critant la colèra, tha sa faira antendra antra la reina et lui! Mais, saignaur, contra vous Bohêma est son appui. Son, na vous vangaz point, mais vaillez sur vous-mêma, Madontaz sas complots et la main du Bohêma.

HERODE.

Ale' ja na la crains point.

MAZABL

Maignant, n'an dontas pas, De l'adultère su maurtra il n'ast souvant qu'un pas. s & s o o e

(2014 ditan-vous?

"

#### MAZAEL.

Sohême, incapable de feindre, Fut de vos ennemis toujours le plus à craindre; Ceux dont il s'assura le coupable secours Ont parlé hautement d'attenter à vos jours.

#### HÉRODE.

Mariamne me hait, c'est là son plus grand crime. Ma sœur, vous approuvez la fureur qui m'anime; Vous voyez mes chagrins, vous en avez pitié; Mon cœur n'attend plus rien que de votre amitié. Hélas! plein d'une erreur trop fatale et trop chère, Je vous sacrifiais au seul soin de lui plaire: Je vous comptais déjà parmi mes ennemis; Je punissais sur vous sa haine et ses mépris. Ah! j'atteste à vos yeux ma tendresse outragée Qu'avant la fin du jour vous en serez vengée; Je veux surtout, je veux, dans ma juste fureur, La punir du pouvoir qu'elle avait sur mon cœur. Hélas! jamais ce cœur ne brûla que pour elle; J'aimai, je détestai, j'adorai l'infidèle. Et toi, Sohême, et toi, ne crois pas m'échapper! Avant le coup mortel dont je dois te frapper, Va, je te punirai dans un autre toi-même : Tu verras cet objet qui m'abhorre et qui t'aime, Cet objet à mon cœur jadis si précieux, Dans l'horreur des tourments expirant à tes yeux : Que sur toi, sous mes coups, tout son sang rejaillis Tu l'aimes, il suffit, sa mort est ton supplice.

#### MAZAEL.

Ménagez, croyez-moi, des moments précieux; Et, tandis que Sohême est absent de ces lieux, Que par lui, loin des murs, sa garde est dispersée. mariez, achevez une vengeance arrée.

SALUME.

facture peuple surtont cachez votre douleur.

For spectacle funeste épurgnez-vous l'horreur,
un de ces trates lieux, témoins de votre outrage,

lijez de tant d'affronts la douloureuse image.

HARUDE.

k 1916 quel est son crime et quel fut son projet. 8 2915 pour qui Sobème ainsi vous outrageait 8 A LOME.

armez mes intérêts; songez à votre offense.

le avait jusqu'ici véen dans l'innocence;

t.e. les reprochais que ses emportements,

kue audace opposée à tous mes sentiments,

ts mépris pour ma race, et ses altiers murmures.

h sang asmonéen j'essayai trop d'injures.

aus a-t-elle en effet voulu mon déshonneur?

nerez **cette idée : oubliez-la, seigneur;** Enez-vous.

#### MÉRODE.

A seigneur, vous voulez vous montrer à sa vue?

Rénoun.

il me redoutez men, sa perte est résolue : , la zaent l'infidele espere en mon amour, m ac<mark>eur à la clémence est</mark> fermé sans retour ; Loin de craindre ces yeux qui m'avaient trop su plai Je sens que sa présence aigrira ma colère. Gardes, que dans ces lieux on la fasse venir. Je ne veux que la voir, l'entendre, et la punir. Ma sœur, pour un moment souffrez que je respire. Qu'on appelle la reine; et vous, qu'on se retire.

### SCÈNE III.

### HÉRODE.

Tu veux la voir, Hérode; à quoi te résous-tu? Conçois-tu les desseins de ton cœur éperdu? Quoi! son crime à tes yeux n'est-il pas manifeste? N'es-tu pas outragé? que t'importe le reste? Quel fruit espères-tu de ce triste entretien? Ton cœur peut-il douter des sentiments du sien? Hélas! tu sais assez combien elle t'abhorre. Tu prétende te venger! pourquoi vit-elle encore? Tu veux la voir! ah! lâche; indigne de régner. Va soupirer près d'elle, et cours lui pardonner. Va voir cette beauté si long-temps adorée. Non, elle périra; non, sa mort est jurée. Vous serez répandu, sang de mes ennemis, Sang des Asmonéens dans ses veines transmis. Sang qui me haïssez, et que mon cœur déteste. Mais la voici : grand Dieu! quel spectacle funeste!

## SCÈNE IV.

MARIAMNE, HÉRODE, ÉLISE, GARDES.

RLINK.

spremes vos esprits, madame, c'est le roi.

MARIAMNE.

h «ui»-je? où val»-je? ô Diou! je me meurs! je le voi. наповк.

'où vient qu'à son aspect mes entrailles frémissent?

MARIAMNE.

lise, soutiens-moi, mes forces s'affaiblissent.

RLINK.

vançons.

MARIAMNE

Quel tourment!

HERODE.

Que lui dirai-jo? ô cieux!

ourquoi m'ordonnes-vous de paraître à vos yeux? oules-vous de vos mains m'ôter ce faible reste fune vie à tôus deux également funeste? ous le pouves : frappes, le coup m'en sera doux; t c'est l'unique bien que je tiendrai de vous.

HERODE.

ut. je me vengerai, vous serez satisfaite:
lats parles, défendes votre indigue retraite.
ourquoi, lorsque mon cœur si long-temps offensé,
idulgent pour vous soule, oubliait le passé,
orsque vous partagies mon empire et ma gloire,
ourquoi préparies-vous cette fuite si noire?
uel dessein, quelle haine a pu vous posséder.'

#### MARIAMNE.

Ah! seigneur, est-ce à vous à me le demander?
Je ne veux point vous faire un reproche inutile:
Mais si, loin de ces lieux, j'ui cherché quelque asile.
Si Marianne enfin, pour la première fois,
Du pouvoir d'un époux méconnaissant les droits.
A voulu se soustraire à son obéissance,
Songez à tous ces rois dont je tiens la naissance,
A mes périls présents, à mes malheurs passés,
Et condamnez ma fuite après, si vous l'osez.

HÉRODE.

Quoi! Iorsqu'avec un trattre un fol amour vous lie! Quand Sohême...

#### MARIAMNE.

Arrêtez; il suffit de ma vie.
D'un si cruel affront cessez de me couvrir;
Laissez-moi chez les morts descendre sans rougir
N'oubliez pas du moins qu'attachés l'un à l'autre,
L'hymen qui nous unit joint mon honneur au vôtre.
Voilà mon cœur, frappez : mais en portant vos coupRespectez Marianne, et même son époux.

HÉRODE.

Perfide! il vous sied bien de prononcer encore Ce nom qui vous condamne et qui me déshonore' Vos coupables dédains vous accusent assez, Et je crois tout de vous, si vous me haïssez.

#### MARIAMNE.

Quand yous me condamnez, quand ma mort est cents Que vous importe, hélas! ma tendresse ou ma haine' Et quel droit désormais avez-vous sur mon cœnr, Vous qui l'avez rempli d'amertume et d'horreur; Vous qui, depuis cinq ans, insultez à mes larmes,

hu marquez suns pitié mes jours par mes alarmes; fous, de tous mes parents destructeur odieux; lous, teint du sang d'un père expirant à mes yeux? anel' ah! si du moins votre fureur jalouse i cut insunis attenté qu'aux jours de votre épouse, es cieux me sont témoins que mon cœur tout à vous ious chérirait encore en mourant par vos coups. Las qu'un moins mon trépus culme votre furie : vétendez point mes maux au-delà de ma vie : benez soin de mes fils, respectez votre sung; te les punissez pas d'être nés dans mon flanc; térode, avez pour eux des entrailles de père : 'eut-être un jour, hélas! vous connsitrez leur mère; Yous plaindrez, mais trop tard, ce cour infortuné the seul dans l'univers vous avez soupconné; 🦫 ceur qui n'a point su, trop superbe peut-être, Deguiser ses douleurs et ménager un maître, Mais qui jusqu'an tombean conserva sa vertu, Et qui vous cut nimé si vous l'aviez voulu.

MERODE.

Quas-je entendu? quel churme et quel pouvoir suprêmo Zoumande à ma colère et m'arrache à moi-même? Maranne...

MARIAMNE.

Cruel!...

HERODE.
O faiblesse! ô faceur!
MARIAMNE.

De l'état ou je suis voyez du moins l'horreur, Ocez-moi par pitié cette odieuse vie.

MÉRODE.

Ab' la mienne à la vôtre est pour jamuis unic.

C'en est fait, je me rends: bannissez votre effroi;
Puisque vous m'avez vu, vous triomphez de moi.
Vous n'avez plus besoin d'excuse et de défense;
Ma tendresse pour vous vous tient lieu d'innocence.
En est-ce assez, ô ciel! en est-ce assez, amour?
C'est moi qui vous implore et qui tremble à mon tour.
Serez-vous aujourd'hui la seule inexorable?
Quand j'ai tout pardonné, serai-je encor coupable?
Mariamne, cessons de nous persécuter:
Nos cœurs ne sont-ils faits que pour se détester?
Nous faudra-t-il toujours redouter l'un et l'autre?
Finissons à-la-fois ma douleur et la vôtre.
Commençons sur nous-méme à régner en ce jour;
Rendez-moi votre main, rendez-moi votre amour.

Vous demandez ma main! Juste ciel que j'implore, Vous savez de quel sang la sienne fume encore!

HÉRODE.

Eh bien! j'ai fait périr et ton père et mon roi;
J'ai répandu son sang pour régner avec toi;
Ta haine en est le prix, ta haine est légitime:
Je n'en murmure point, je connais tout mon crime.
Que dis-je? son trépas, l'affront fait à tes fils,
Sont les moindres forfaits que mon cœur ait commis.
Hérode a jusqu'à toi porté sa barbarie;
Durant quelques moments je t'ai même haïe:
J'ai fait plus, ma fureur a pu te soupçonner;
Et l'effort des vertus est de me pardonner.
D'un trait si généreux ton cœur seul est capable;
Plus Hérode à tes yeux doit paraître coupable,
Plus ta grandeur éclate à respecter en moi
Ces nœuds infortunés qui m'unissent à toi.

To sois où je m'emporte, et quelle est ma faiblesse; Gade-toi d'abuser du trouble qui me presse. Cher et cruel objet d'amour et de fureur, % du moins la pitié peut entrer dans ton cœur, Galme l'affreux désordre où mon ame s'égare. Tu détournes les yeux... Mariamne...

#### MARIAMNE.

Ah, barbare'

La juste repentir produit il vos transports, El pourra: je, en effet, compter sur vos remords? HERODE.

On, to peux tout sur mor, si j'amolle ta hame. 11/150 ma cruauté, ma fureur inhumaine, Cest toi qui dans mon cœur as su la rallumer, To m'as rendu barbare en cessant de m'aimer, Oue ton crune et la mien soient noyés dans mes larmes. Le te jure...

### SCÈNE V.

HÉRODE, MARIAMNE, ÉLISE, UN GARDE

#### LE GARDE.

Seigneur, tout le peuple est en armes, Dans le sang des bourreaux il vient de renverser Léchafaud que Salome a déjà fait dresses. Au peuple, à vos soldats, Sohéme parle en maître : Il marche vers ces lieux, il vient, il va paraître.

#### HERODE.

Quat dans le moment même ou je suis à vos pieds, Vous auriez pu, perfide!...

#### MARIAMAE.

Ali seigneur, vous croiriez.

#### HÉRODE.

Tu veux ma mort! eh bien! je vais remplir ta haine: Mais au moins dans ma tombe il faut que je t'entraîne. Et qu'unis malgré toi... Qu'on la garde, soldats.

### SCÈNE VI.

HÉRODE, MARIAMNE, SALOME, MAZAEL. ÉLISE, GARDES.

#### SALOME

Ah! mon frère, aux Hébreux ne vous présentez pas. Le peuple soulevé demande votre vie; Le nom de Mariamne excite leur furie; De vos mains, de ces lieux, ils viennent l'arracher.

Allons; ils me verront, et je cours les chercher. De l'horreur où je suis tu répondras, cruelle! Ne l'abandonnez pas, ma sœur; veillez sur elle.

#### MARIAMNE.

Je ne crains point la mort; mais j'atteste les cieux...

MARAEL.

Seigneur, vos ennemis sont déjà sous vos yeux. HÉRODE.

Courons... Mais quoi ! laisser la coupable impunie! Ah! je veux dans son sang laver sa perfidie; Je veux, j'ordonne... Hélas! dans mon funeste sort. Je ne puis rien résoudre, et vais chercher la mort.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I. Marianne, élise, marba

MARLAMNE.

Éloignez-vous, soldats; daignez laisser du moins Notre reine un moment respirer sans témoins.

(Les gardes se retirent au com du théâtre )

Voilà donc, juste Dieu, quelle est un destinée! La splendeur de mon sang, la pourpre où je suis née, Enfin co qui semblait promettre à mes beaux jours D'un bonhour assuré l'inaltérable cours; Tout cela n'a donc fait que verser sur ma vie Le funeste poison dont alla fut remplial O missance! O jeunesse! et toi, triste beauté", Dont l'éclat dangereux enfla ma vanité, Flatteuse illusion dont je fus occupée, Vaine ombre de bonheur, que vous m'avez trompée! Sur co trôno coupuble un étornel ennui M'a creusé le tombeau que l'on m'ouvre aujourd'hui. Dans les enux du Jourdain j'ai vu périr mon frère; Mon époux à mes yeux a massacré mon pòre; Par ce cruel époux condamnée à périr, Ma vertu me restait, on ose la flétrir. Grand Dieu! dont les rigueurs éprouvent l'innocence, Je na damanda point ton **n**ida ou ta vangeance ; J'appris de mes ateux , que je sais imiter,

A voir la mort sans crainte et sans la mériter;
Je t'offre tout mon sang: défends au moins ma gloire.
Commande à mes tyrans d'épargner ma mémoire;
Que le mensonge impur n'ose plus m'outrager.
Honorer la vertu, c'est assez la venger.
Mais quel tumulte affreux! quels cris! quelles alarmes.
Ce palais retentit du bruit confus des armes.
Hélas! j'en suis lagause, et l'on périt pour moi.
On enfonce la porte. Ali! qu'est-ce que je voi?

### SCÈNE IL

MARIAMNE, SOHÉME, ÉLISE, AMMON, SOLDATS D'HÉRODE, SOLDATS DE SOHÈME.

#### SOHEME.

Fuyez, vils ennemis qui gardez votre reine! Lâches, disparaissez! Soldats, qu'on les enchaîne.

(Les gardes et les soldats d'Hérode s'en vont.)
Venez, reine, venez, secondez nos efforts;
Suivez mes pas, marchons dans la foule des morts.
A vos persécuteurs vons n'étes plus livrée:
Ils n'ont pu de ces lieux me défendre l'entrée.
Dans son perfide sang Mazaël est plongé,
Et du moins à demi mon bras vous a vengé.
D'un instant précieux saisissez l'avantage;
Mettez ce front auguste à l'abri de l'orage:
Avançons.

#### MARIAMSE.

Non, Sohème, il ne m'est plus permis D'accepter vos bontés contre mes ennemis, Après l'affront cruel et la tache trop noire Dont les soupçons d'Hérode ont offensé ma gloire Je les mériterais, si je pouvais souffrir Cet apput dangereux que vous venes m'offrir. Je craius votre secours, et non sa barbarie. Il est honteux pour moi de vous devoir la vie: L'honneur m'en fait un crime, il le faut expier. Et j'attends le trépas pour me justifier.

BOHĖMK.

Que faites-vous, hélas l'inalheureuse princesse? Un moment peut vous perdre. On combat; le temps presse. Craignes encore Hérode armé du désespoir.

MARIAMNE.

Je ne crains que la honte, et je sais mon devoir.

ROHÊME.

Faut-il qu'en vous servant toujours je vous offense? Je vais donc, malgré vous, servir votre vengeance Je cours à ce tyran qu'en vain vous respectes; Je revole au combat; et mon bras...

MARIAMNE.

Amétes:

Je détente un triomphe à men yeux si coupable : Seigneur, le mung d'Hérode est pour moi respectable ; C'est lui de qui les droits...

BORRME.

L'ingrat les a perdus

MARIAMNK.

Par les nœuds les plus saints...

BORKMK.

Tour you nondeant compu-

MARIAMNE.

Le devoir nous unit.

BOHÉME.

Le crime vous sopare

N'arrêtez plus mes pas; vengez-vous d'un barbare : Sauvez tant de vertus...

MARIAMNE.

Vous les déshonorez.

Il va trancher vos jours.

MARIAMNE.

Les siens me sont sacrés.

Il a souillé sa main du sang de votre père.

MARIAMNE.

Je sais ce qu'il a fait, et ce que je dois faire; De sa fureur ici j'attends les derniers traits, Et ne prends point de lui l'exemple des forfaits.

SOHÊME.

O courage! ò constance! ò cœur inébranlable!
Dieux! que tant de vertu rend Hérode coupable!
Plus vous me commandez de ne point vous servir,
Et plus je vous promets de vous désobéir.
Votre honneur s'en offense, et le mien me l'ordonne;
Il n'est rien qui m'arrête, il n'est rien qui m'étonne;
Et je cours réparer, en cherchant votre époux,
Ce temps que j'ai perdu sans combattre pour vous.

MARIAMNE.

Seigneur...

### SCÈNE III.

MARIAMNE, ÉLISE, GARDES.

#### MARIAMNE.

Mais il m'échappe, il ne veut point m'entendre Ciel! & ciel! épargnez le sang qu'on va répandre! l ; arguez mes sujets; épuisez tout sur moi!

## SCÈNE IV.

MARIAMNE, ÉLISE, NARBAS, GARDES

#### MARIAMSE.

Ah! Nurbus, est-ce toi? Quas-tu fuit de mes fils, et que devient ma mère? NABBAS.

Le roi n'n point sur eux étendu sa colère;
Laque et triste objet de ses transports juloux,
Dans ces extrémités na craignez que pour vous.
Le seul nom de Sohème augmente sa furie;
Sohème est vainen, e est fait de votre vie :
De ja même, déjà le barbare Zares
Laurché vers ces lieux, chargé d'ordres secrets.
Ou paraître, osez vous secourir vous-même;
letez-vous dans les bras d'un peuple qui vous aime.
Lates voir Marianne à ce peuple abattu;
Los regards lui rendront son antique vertu.
Eppelons a grands cris nos Hébreux et nos prêtres,
Lout Juda défendra le pur sang de ses maîtres;
Malame, avec courage il faut vaincre ou périr.
Dagnex...

#### MARIAMNE,

Le ven courage est de savoir souffrir. Non d'aller exciter une foule rebelle Mever sur son prince une main criminelle. Le rongrais de moi, si, craignant mon malheur, Voelques vœux pour sa mort avaient surpris mon com Si j'avais un moment souhaité ma vengeance, Et fondé sur sa perte un reste d'espérance. Narbas, en ce moment le ciel met dans mon sein Un désespoir plus noble, un plus digne dessein. Le roi, qui me soupçonne, enfin va me connaître. Au milieu du combat on me verra paraître: De Sohême et du roi j'arrêterai les coups; Je remettrai ma tête aux mains de mon époux. Je fuyais ce matin sa vengeance cruelle; Ses crimes m'exilaient, son danger me rappelle. Ma gloire me l'ordonne, et, prompte à l'écouter, Je vais sauver au roi le jour qu'il veut m'ôter.

NAKBAS.

Hélas! où courez-vous? dans quel désordre extrême?

Je suis perdue, hélas! c'est liérode lui-même.

## SCÈNE V.

HÉRODE, MARIAMNE, ÉLISE, NARBAS. IDAMAS, GARDES.

HÉRUDE.

Ils se sont vus: ah Dieu!... Perfide, tu mourras.

MARIAMNE.

Pour la dernière fois, seigneur, ne souffrez pas...

HÉRODE.

Sortez... Vous, qu'on la suive.

NARBAS.

O justice éternelle!

## SCÈNE VI

## HÉRODE, IDAMAN, GARDES.

· MARODE.

Que je n'estende plus le nom de l'infidéle. En blen i braves soldats, n'ai-je plus d'ennemis?

Seignmur, ils sont défaits; les Hébreux sont soumls; Suldine tout sauglant vous laisse la victoire; Ge jour vous a comblé d'une nouvelle gloire. s à a o o s.

Quella gloire !

IDAMAN.

Ella est trista; et tant de sang versé, Seigneur, doit satisfaire à votre homeur blessé. Sohèma a de la raina attasté l'innocunce.

HERODE.

De la compable enfin je vais prendre vengeance, Je perds l'indigne objet que je n'ai pu gagner, Et de ce seul moment je commence à régner, J'étais trop avenglé; ma fatale tendresse. Était ma seule tache et ma seule faiblesse. Lassons mourir l'ingrate; oublions ses attraits; Que son nom dans ces lieux s'efface pour jamais. Que dans mon cœur surtout sa mémoire périsse. Enfin tout est il prêt pour ce juste supplice?

Out, seigneur.

HARODK.

Quoi! sitôt on a pu m'obest?

THÉAIND, E. F.

#### MARIAMNE.

Infortuné monarque! elle va donc périr! Tout est prêt, Idamas?

IDAMAS.

Vos gardes l'ont saisie;

Votre vengeance, hélas! sera trop bien servie.

HÉRODE.

Elle a voulu sa perte; elle a su m'y forcer.

Que l'on me venge. Allons, il n'y faut plus penser.

Hélas! j'aurais voulu vivre et mourir pour elle.

A quoi m'as-tu réduit, épouse criminelle?

## SCÈNE VII.

HÉRODE, IDAMAS, NARBAS.

HÉRODE.

Narbas, où courez-vous? juste ciel! vous pleurez! De crainte, en le voyant, mes sens sont pénétrés. NARBAS.

Seigneur...

242

HÉRODE.

Ah! malheureux! que venez-vous me dire?
NARBAS.

Ma voix en vous parlant sur mes levres expire.

HÉRODE.

Mariamne...

NARBAS.

O douleur! ô regrets superflus!

Quoi! c'en est fait?

NARBAS.

Seigneur, Mariamne n'est plus.

nérope.

Elle n'est plus? grand Dieu !

#### NARBAR.

Je dois à su momoire,

A sa vertu trahia, à vous, à votre gloire,
De vous montrer le bien que vous avez perdu,
Et le prix de ce sang par vos mains répandu.
Non, seigneur, non, son cœur n'était point inflééle.
Hélas l'lorsque Sohême a combattu pour elle,
Votre épouse, à mes yeux détestant son secours,
Volait pour vous défendre au péril de ses jours.

#### HÉRODE.

Qu'entonds-je? sh! malheureux! ab! désespoir extrême! Narbas, que m'as-tu dit?

#### NARBAR.

C'est dans ce moment môme Ou son cœur se fesait ce généraux effort Que vos ordres cruels l'ont conduite à la mort. Salome avait pressé l'instant de son supplice,

#### HÉRODE.

O monstre, qu'à regret épargna mn justice! Monstre, quels châtiments sont pour toi réservés? Que ton sang, que le mien... Ah! Narbas, acheves, Acheves mon trépas par ce récit funeste.

#### . . . . . .

Comment pourratje, hélas I vous apprendre le reste?
Vos gardes de ces lieux ont osé l'arracher.
Elle a suivi leurs pas sans vous rien reprocher,
Sans affecter d'orqueil, et sans montrer de crainte;
La douce majesté sur son front était peinte;
La modeste innocence et l'aimable pudeur
Régueient dans ses beaux yeux ainsi que dans son cœur;

Son malheur ajoutait à l'éclat de ses charmes.

Nos prêtres, nos Hébreux, dans les cris, dans les larmes Conjuraient vos soldats, levaient les mains vers eux, Et demandaient la mort avec des cris affreux.

Hélas! de tous côtés, dans ce désordre extrême,
En pleurant Mariamne, on vous plaignait vous-même:
On disait hautement qu'un arrêt si cruel
Accablerait vos jours d'un remords éternel.

HÉRODE.

Grand Dieu! que chaque mot me porte un coup terrible

NARBAS.

Aux larmes des Hébreux Mariamne sensible Consolait tout ce peuple en marchant au trépas: Enfin vers l'échafaud on a conduit ses pas; C'est là qu'en soulevant ses mains appesanties, Du poids affreux des fers indignement flétries,

- « Cruel, a-t-effe dit, et malheureux époux!
- " Mariamne en mourant ne pleure que sur vous;
- « Puissiez-vous par ma mort finir vos injustices!
- « Vivez, régnez heureux sous de meilleurs auspices;
- « Voyez d'un œil plus doux mes peuples et mes fils;
- "Aimez-les: je mourrai trop contente à ce prix."
  En achevant ces mots, votre épouse innocente
  Tend au fer des bourreaux cette tête charmante
  Dont la terre admirait les modestes appas.
  Seigneur, j'ai vu lever le parricide bras;
  J'ai vu tomber...

#### HÉRODE.

Tu meurs, et je respire encore! Mânes sacrés, chère ombre, épouse que j'adore, Reste pâle et sanglant de l'objet le plus beau, Je te suivrai du moins dans la nuit du tombeau. Quoi! vous me retenez? quoi! citoyens perfides, Vous errechez ce fer à mes mains perricides? Ma chère Marianne, erme-toi, punis-moi; Viens déchirer ce cœur qui brûle encor pour toi. Je me meurs,

(il tombe dans un fautauil.)

#### MARRAS.

De ses sens il a perdu l'usage;

ll succomba à ses maux,

HÉBODK,

Qual functa nuaga
fest répandu sondain sur mes asprits troublés!
If un sombra at noir chagrin mes sans sont accablés.
If un sombra at noir chagrin mes sans sont accablés.
If un vient qu'on m'abandonne au trouble qui ma géna?
Is ne vois point ma sœur, ja na vois point la reine;
Vous plaurez! vous n'osez vous approcher da moi!
Tusta Jérusalam, tu fuis davant ton roi!
Quai-je donc fait? pourquoi suis-je en horraurau monda?
Qui ma délivrara da ma douleur profonda?
Pai qui ca long tourment sera-t-il adouci?
[u'on charcha Marianna, et qu'on l'aména ici.

NARBAS.

Mariamna, seigneur!

HÉBODE.

Oui, je sens que se vue
Va rendre un celme heureux à mon ame éperdue;
Toujours devant ses yeux, que j'aime et que je crains,
Monceur est moins troublé, mes jours sont plus sereins :
Déjà même à son nom mes douleurs s'affaiblissent;
Deja de mon chagrin les ombres s'éclaircissent;
Qu'elle vienne,

#### MARIAMNE.

NARBAS.

Seigneur...

HÉRODE.

Je veuz la voir.

NARBAS,

Hélas!

Avez vous pu, seigneur, oublier son trépas?

Cruel! que dites-vous?

NABBAR,

La douleur le transporte,

Il ne se connaît plus.

HÉRODE.

Quoi! Mariamne est morte!?

Ah! funeste raison, pourquoi m'éclaires-tu?
Jour triste, jour affreux, pourquoi m'es-tu rendu?
Lieux teints de ce beau sang que l'on vient de répandre
Murs que j'ai relevés, palais, tombez en cendre;
Cachez sous les débris de vos superbes tours
La place où Marianne a vu trancher ses jours.
Quoi! Marianne est morte, et j'en suis l'homicide!
Punissez, déchirez un monstre parricide,
Armez-vous contre moi, sujets qui la perdez;
Tonnez, écrasez-moi, cieux qui la possédez!

FIN DE MARIAMNE,

## **VARJANTES**

#### DES PREMIÈRES ÉDITIONS DE MARIAMNE.

HÉBODE.

Infidélas Hébraux, vous un la vengez pas !
Cieux qui la possédez, tonnez sur ces ingrats!
Lieux taints de ce heau sang que l'on vient de répandre,
Murs que j'ai relevés, palais, tombez en cendre !
Cachez sous les débris de ves superbes tours
La place ou Marianne a vu trancher ses jours!
Temple, que pour jamais tes voîtes se renversent;
Que d'Israel détruit les anfants se dispersent;
Que sans temples, sans rois, arrants, persécutés,
Foguits en tous lieux, et partout détestés,
Bur leurs fronts égarés portant, dans leur misere,
Des vengeauces de Dieu l'effrayant caractere,
Ce peuple aux nations transmette avec terreur,
Et l'horreur de mon nom, et la honte du leur.

## SCÉNES III ET IV DU III ACTE,

IRLER QU'RELES ONT ÉTÉ SOUÉES A LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION

### SCENE III.

VARUS, HÉRODE, MAZAEL, AUER.

MÉRODE

Avant que eur mon front je mette la consonne, Que m'ota la fortune, et que César me donne, Je viens en rendre hommage au héros dont la voix
De Rome en ma faveur a fait peneper le choix.
De vos lettres, seigneur, les heureux témoignages
D'Auguste et du sénat m'ont gagné les suffrages;
Et pour premier tribut, j'apporte à vos genoux
Un sceptre que ma main n'ent point porté sans vous.
Je vous dois encor plus : vos soins, votre présence,
De mon peuple inductle ont dompté l'insolence;
Vos succès m'ont appris l'art de le gouverner;
Et m'instruire était plus que de me couronner.
Sur vos derniers bienfaits excuses mon silence;
Je sais ce qu'en ces lieux a fait votre prudence;
Et, trop plein de mon trouble et de mon repentir,
Je ne puis à vos yeux que me taire et souffrir.

VARUS.

Puisqu'aux veux du senat vous avez trouvé grace. Bur le trône aujourd'hui reprenes votre place. Régnes : César le veut. Je remets en vos mains L'autorité qu'aux rois permettent les Romains. J'ose espérer de vous qu'un règne heureuz et juste Justifiera mes soins et les bontés d'Auguste; Je ne me flatte pas de savoir enseigner A des rois tels que yous le grand art de régner. On your a ve long-temps, dans la paix, dans la guerre, En donner des lecons au reste de la terre : Votre gloire, en un mot, ne peut aller plus loin ; Mais il est des vertus dont vous aves besoin. Voiri le temps surtout que sur ce qui vous touche L'austère vérité doit passer par me bouche; D'autant plus , qu'entouré de flatteurs assidus , Puisque vous êtes roi, vous ne l'entendres plus.

On vous a vu long-temps, respecté dans l'Asico
Régner avec éclat, mais avec barbarie :
Graint de tous vos sujets ; admiré, mais haï;
Et par vos flatteurs même à regret obéi.
Jaloux d'une grandeur avec peine achetée,
Du sang de vus parents vous l'aves cimentée.
Je ne dis rien de plus : mais vous deves songer
Qu'il est des attentats que Gésar peut venger;
Qu'il n'a point en vos mains mis son pouvoir suprême
Pour régner en tyran sur un peuple qu'il aime;

Et que, du haut du trône, un prince en ses états
Let comptable aux Romains du moindre de ses pas
Coryes-moi : la Judée est lasse de supplices;
Vons en fûtes l'effroi; soyes-en les délices;
Vons comaisses le peuple : on le change en un jour;
Il prodigue nisément se baine et son amour;
M la rigueur l'aigrit, la clémence l'attire.
Enfin souvenes-vous, en reprenant l'empire;
Que Roma à l'esclavage a pu vous destiner;
Et du moins apprenes de llome à pardonner.

Ont, seigneur, il est vrai que les destins sévères.
M'ont souvent arraché des rigueurs nécessaires.
Souvent, vous le saves, l'intérêt des états.
Dédaigne la justice et veut des attentats.
Home, que l'univers avec frayeur contemple,
Home, dont vous voules que je suive l'exemple,
Aux rois qu'elle gouverne a pris soin d'enseigner.
Comme il faut qu'on la craigne, et comme il faut régner,
De ses proscriptions nous gardons la mémoire :
César même, César au comble de la gloire,
N'ent point vu l'univers à ses pieds prosterné,
Bi sa homté facile ent toujours pardonné.
Ce peuple de rivaux, d'ennemis, et de traitres,
N'e pouveit...

#### VANUA.

Arches, et respectes vos maltres.

Ne leur reproches point ce qu'ils out réparé:
Et, du sceptre sujourd'hui par leurs mains honoré,
Bans rechercher en eux cet exemple funeste,
Imitez leurs vertus, oublies tout le reste.
Bur voire trône assis, ne vous souvenes plus
Que des biens que sur vous leurs mains out répandus.
Gouvernes en hon rois, si vous voulez leur plaire.
Gommences par chasser ce flatteur mercenaire
Quis, du masque imposant d'une feinte honté,
Gache un cour témbreus par le crime infecté.
C'est lui quis le premier, écarts de son maître.
Des cœurs infortunés, qui vous elecchaient peut-être.
Le pouvoir odieus dont il est revêtu.

Il marche accompagné de délateurs perfides, Qui, de tristes Hébreux inquisiteurs avides, Par cent rapports honteux, par cent détours abjects. Trafiquent avec lui du sang de vos sujets. Cessez; n'honorez plus leurs bouches criminelles D'un prix que vous devez à des sujets fidéles. De tous ces délateurs le secours tant vanté Fait la honte du trône, et non la sûreté. Pour Salome, seigneur, vous devez la connaître : Et si vous aimez tant à gouverner en maître, Confiez à des cœurs plus fidèles pour vous Ce pouvoir souverain dont vous êtes jaloux. Après cela, seigneur, je n'ai rien à vous dire; Reprenez désormais les rênes de l'empire; De Tyr à Samarie allez donner la loi : Je vous parle en Romain, songez à vivre en roi.

## SCÈNE IV. HÉRODE, MAZAEL

#### MAZAEL.

Vous avez entendu ce superbe langage, Seigneur; souffrirez-vous qu'un préteur vous outrage, Et que dans votre cour il ose impunément...

HÉKODE, à sa suite.

Sortez, et qu'en ces lieux on nous laisse un moment.
(à Mazael.)

Tu vois ce qu'il m'en coûte, et sans doute on peut croire Que le joug des Romains offense assez ma gloire; Mais je règne à ce prix. Leur orgueil fastueux Se plait à voir les rois s'abaisser devant eux. Leurs dédaigneuses mains jamais ne nous couronnent Que pour mieux avilir les sceptres qu'ils nous donnent, Pour avoir des sujets qu'ils nomment souveraina, Et sur des fronts sacrés signaler leurs dédains. Il m'a fallu dans Rome, avec ignominie, Oublier cet éclat tant vanté dans l'Asie: Tel qu'un vil courtisan, dans la foule jeté, J'allais des affranchis caresser la fierté; J'attendais leurs moments, je briguais leurs suffrages;

Tandas qu'accoutumés à de pareils hommeges, Au maheu de vingt rois à leur cour assilus, A perine ils remarquaient un monarque de plus.

A prime de remarquaient un monarque de plus. Je via Céaux enhn : je aua que son courage Mepresent tous ces rose qui briguaient l'exclavage le changes: ma conduite , une noble fierté , De mon rang avec lui soutuit la dignité. In fue grand cane audare, et coumes cana bacceser, Crear m'en estima; j'en acquis sa tendresse; Ex beentôt, dans sa cour appele par son choix, Je marchai distingué dans la foule des rois. Ama, selon les temps, il faut qu'avec souplesse Mon rourage dorde on s'eleve on s'abaisse. le sais dissimuler, me venger, et souffrir; Tantôt parler en maître, et tuntôt obeir. Amm j'at subjugué Solime et l'Idumée, Amai j'ai Brehi Rome à ma perte animée; Le toujours enchainant la fortune à mon char. l'etais ami d'Antoine , et le suis de Césai . Heureus, apres avoir avec tant d'artifice Des destins ennemis corrigé l'injustice. Quand je reviens en maître à l'Hébreu consterné, Monters encor le front que Rome a couronne! Heureux, a de mon cœur la faiblesse immortelle Ne mélait à ma gloire une honte éternelle! Ne mon fatal penchant n'avenglait pas mes yeux l N Marsamne enfin n'était point en ces lieux!

Quor! seigneur, se peut-il que votre ame abuser De ce feu malheureux soit encore embrasée?

Que me demandes tu? ma main, ma faible main A signé son arrêt, et l'a changé soudain Je cherche à la punir, je m'empresse à l'absoudre; Je lance en même tempa et je retiens la foudre; Je méle malgré moi son nom dans mes discours, Et tu peus demander si je l'aime toujours!

MASAEL

Seigneur, act-elle au moins cherche votte présence? n anous

Non j'ai cherché la sienne ..

MAZAEL.

Eh quoi! son arroganes!...

A-t-elle en son palais dédaigné de vous voir?

Mazael, je l'ai vue; et c'est mon désespoir. Honteux, plein de regret de ma rigueur cruelle, Interdit et tremblant j'ai paru devant elle. Ses regards, il est vrai, n'étaient point enflammés. Du courroux dont souvent je les ai vus armés.

Ces cris désespérés, ces mouvements d'horreur Dont il fullut long-temps essuyer la fureur, Quand par un coup d'état peut-être trop sévère, J'eus fait assassiner et son père et son frère. De ses propres périls son cœur moins agité M'a surpris aujourd'hui par sa tranquillité. Ses beaux yeux, dont l'éclat n'eut jamais tant de charmes, S'efforcaient devant moi de me cacher leurs larmes. J'admirais en secret sa modeste douleur : Qu'en cet état, à ciel ! elle a touché mon cœur! Combien je détestais ma fureur homicide! Je ne le céle point : plein d'un zéle timide, Sans rougir, à ses pieds je me suis prosterné : J'adorais cet objet que j'avais condamné. Hélas! mon désespoir la fatiguait encore; Elle se détournait d'un époux qu'elle abhorre; Bes regards inquiets n'osaient tomber sur moi; Et tout, jusqu'à mes pleurs, augmentait son effroi. MAZAEL.

Sans doute elle vous hait; sa haine envenimée Jamais par vos bontés ne sera désarmée :

Jamais par vos bontés ne sera désarmée : Vos respects dangereux nourrissent sa fierté.

HÉBODE.

Elle me hait! Ah dieux! je l'ai trop mérité;
Je n'en murmure point : ma jelouse furie
A de malheurs sans nombre empoisonné sa vie.
J'ai dans le sein d'un père enfoncé le couteau,
Je suis son ennemi, son tyran, son bourreau.
Je lui pardonne, hélas! dans le sort qui l'accable,
De hair à ce point un époux si coupable.

#### MASALI.

Étouffe les remords dont vous étes pressé; Le sang de semparents fut justement versé. Les rois sont affranchis de ces régles austères Que le devoir inspire aux ames ordinaires.

Marianne me hait! Cependant autrefois,
Quand ce fatel hymen te ranges sous mes lois,
O reine! s'il se peut, que tou cœur s'en souvienne,
Ts tendresse en ce tamps fut égale à la mienne.
Au milieu des périls, son généreux amour
Aux murs de Massada me conserva le jour.
Massal, se peut-il que d'une ardeur si sainte
La flamme sans retour soit pour jamais éteinte?
Le cœur de Marianne est-il fermé pour moi?

Seigneur, m'est-il permis de parler à mon roi? Ménons.

Ne me déguise rien , parie ; que faut-il faire? Comment puis-je adoucir sa trop juste colère? Par quel charme, à quel prix puis-je enfin l'apaiser? MARANE.

Pour la fléchir, seigneur, il la faut mépriser : Des superbes bequiés tel est le caractère. Na rigueur ae nourrit de l'orgueil de vous plaire ; Sa main, qui vous enchaîne, et que vous esresses, Appearatit le joug sous qui vous gémisses. Oses humilier son imprudente audace, Forces cette ame altière à vous demander grace; Par un juste dédain songes à l'accabler, Et que devant son maître elle apprenne à trembler. Qual done! ignores-vous tout ce que l'on publie? Cet Herode, dit-on, si vanté dans l'Asie, Ni grand dama sea exploita, al grand dama aes desseins, Qui aut dompter l'Arabe et ficchir les Romains, Aux pieda de son épouse, esclave sur son trône, Regoit d'alle au tramblant les ordres qu'il nous donne? 好食的() ) 2.

Malheuraux, à mon cœur casse de retracer Ce que de tout mon sang je voudrais effacer. Ne mé parle jamais de que temps déplorables Mes rigueurs n'ont été que trop impitoyables,
Je n'ai que trop bien mis mes soins à l'opprimer;
Le ciel pour m'en punir me condamne à l'aimer.
Bes chagrins, sa prison, la perte de son père,
Les maux que je lui fais, me la rendent plus chère.
Enfin, c'est trop vous craindre et trop vous déchirer,
Mariamne, en un mot, je veux tout réparer.
Va la trouver : dis-lui que mon ame asservie
Met à ses pieds mon sceptre, et ma gloire, et ma vie.
Des maux qu'elle a soufferts elle accuse ma sœur;
Je sais qu'elle a pour elle une invincible horreur;
C'en est assez : ma sœur, aujourd'hui renvoyée,
A ses chers intérêts sera sacrifiée.
Je laisse à Mariamne un pouvoir absolu...

MAZAEL. Quoi! seigneur, vous voulez...

BÉROPE

Oui, je l'ai résolu.

Va la trouver, te dis-je : et ourtout à sa vue Peins bien le repentir de mon ame éperdue ; Dis-lui que mes remords égalent ma fureur : Va , cours , vole , et reviens... Juste ciel ! c'eut ma sœur

## **VARIANTES**

.....

eri enime<mark>ndaga ekedabenda pan La benostreitelin ine n</mark>elek dik beiné be A ember dib vando

## ACTE PREMIER.

SCENE I.
BALOME, MAZAEL

.....

Vous ne vous teampres point, llécode va paraîtee, l, oulor de Boop va teamblet some som maîtee. Il enclaine à jamais la fortune à son clase, le favort d'Antonne est l'amo de Césat.

De politique habile, égale à son contenge, lle sa chute imprévue a réparé l'eutrage.

Le sécut le concume

M 4 # 4 F L.

Mais c'en est fait, mailame, il centre en ses crats
Il l'aiment, il verra ses dangereus appas
Les yous troponts puissants, troponts die de lui plaire,
Exprembrois malgré vous leur empire ordinaire;
Ex trois ses emmins, lymitot humilies;
A ses mondres regards servois au crités
Chone lui, croyes mois, l'interét de nous nuire;
Nongerois à la gagner, n'ayant pu la detruire;
Et per de vans respects, per des soins assidus

Il set d'autres moyens de ne la resimbre plus

MAZAEL.

Quel est donc ce dessein? Que prétendez-vous dire?

Peut-être en ce moment notre ennemie expire.

D'un coup si dangereux osez-vous vous charger, Sans que le roi...

SALOME.

Le roi consent à me venger, Zarès est arrivé, Zarès est dans Solime; Ministre de ma haine, il attend sa victime; Le lieu, le temps, le bras, tout est choisi par lui: Il vint hier de Rome, et nous venge aujourd'hui.

MAZAEL.

Quoi! vous avez enfin gagué cette victoire?
Quoi! malgré son amour, Hérode a pu vous croire?
Il vous la sacrifie! Il prend de vous des lois!
SALOME.

Je puis encor sur lui bien moins que tu ne crois. Pour arracher de lui cette lente vengeance, Il m'a fallu choisir le temps de son absence. Tant qu'Hérode en ces lieux demeurait exposé Aux charmes dangereux qui l'ont tyrannisé, Mazael, tu m'as vue, avec inquiétude, Traîner de mon destin la triste incertitude. Quand par mille détours assurant mes succès, . De son cœur soupçonneux j'avais trouvé l'accès; Quand je croyais son ame à moi seule rendue, Il voyait Mariamne, et j'étais confondue: Un coup d'œil renversait ma brigue et mes desseins. La reine a vu cent fois mon sort entre ses mains; Et si sa politique avait avec adresse D'un époux amoureux ménagé la tendresse, Cet ordre, cet arrêt prononcé par son roi, Ce coup que je lui porte aurait tombé sur moi. Mais son farouche orgueil a servi ma vengeance : J'ai su mettre à profit sa fatale improdence : Elle a voulu se perdre, et je n'ai fait enfin Que lui lancer les traits qu'a préparés sa main.

Tu te souviens assez de ce temps plein d'alarmes, Lorsqu'un bruit si funeste à l'espoir de nos armes

Appril à l'Orient étonné de son sort Qu'Augusta était vainqueur, et qu'Antoine était mort. Tu sais comme à ce bruit nos pauples se troublèrent. De l'Chient vainou les monarques tremblèrent : Mon frère, enveloppé dans ce commun malheur, Crut perdre as couronne avec son pretduteur. Il fallut, same s'armer d'une inutile audace, Au vainqueur de la terre aller demander grace. Rappelle en ton esprit ce jour infortune; Bonge à quel désempoir Hérode abandonné, Vit son épouse altière, abhorrant ses approches, Detestant ses adigna, l'accablant de reproches, Redemander bucore, en ce moment cittel, Et le sang de son frère, et le sang paternel Herode auprès de moi vint deplorer sa peine : Je saisis cet instant procieux à ma haine; Dana son ceur déchiré je repris mon pouvoir ; J'enflammat son courroux, l'algris son desempotre J'empolaonnai le trait dont il aentait l'atteinte. Tu le via, plein de trouble, et d'horreur, et de crainte, Juter d'exterminer les restes dangereux D'un sang toujours trop cher aux perfides Hebraux i Et, dès ce mêma instant, sa facile colère Déshérita les fils et condamns la mère,

Mais sa fureur encor flattuit peu mes souhaits; L'amour qui la causait en reponsait les traits : De ce fatal objet telle était la puissance, l'in regard de l'ingrate arrétait na vengeance. Je presesi sou départ ; il partit, et, depuis, Mes lettres chaque jour ont nourri ses eunuis. Ne voyant plus la reine, il vit misuz son outrage: Il aut honta en secret de son pau de courage : De moment en moment ses yeus se sont ouverts; J'ai levé la handeau qui les avait couverts. Zarès, étudiant le moment favorable, A peint à son esprit cette reine implacable, Hou eredit, sos amis, cos Juifs seditious, Du sang asmonden partisans factious. J'ai fait plus i j'ai mot-même armé sa jalousie : ll a craint pour sa gloire, il a craint pour sa vie. Tu sais que des long-temps, en butte aux trabisons, Son cœur de toutes parts est ouvert aux soupçens : Il croit ce qu'il redoute ; et , dans sa défiance , Il confond quelquefois le crime et l'innocence. Enfin j'ai su fixer son courroux incertain : Il a signé l'arrêt , et j'ai conduit sa main.

MAZAEL

Il n'en faut point douter, ce coup est nécessaire : Mais avez-vous prévu si ce préteur austère Qui sous les lois d'Auguste a remis cet état Verrait d'un œil tranquille un pareil attentat? Varus, vous le savez, est ici votre maître. En vain le peuple hébreu, prompt à vous reconnaître. Tremble encor sous le poids de ce trône ébranlé: Votre pouvoir n'est rien, si Rome n'a parlé. Avant qu'en ce palais, des mains de Varus même. Votre frère ait repris l'autorité suprême. Il ne peut, sans blesser l'orgueil du nom romain. Dans ses états encore agir en souverain. Varus souffrira-t-il que l'on ose à sa vue Immoler une reine en sa garde reçue? Je connais les Romains : leur esprit irrité Vengera le mépris de leur autorité. Vous allez sur Hérode attirer la tempête : Dans leurs superbes mains la foudre est toujours préte; Ces vainqueurs soupçonneux sont jaloux de leurs droits, Et surtout leur orgueil aime à punir les rois.

#### BALOME.

Non, non, l'heureux Hérode à César a su plaire;
Varus en est instruit, Varus le considère.
Croyez-moi, ce Romain voudra le ménager;
Mais, quoi qu'il fasse enfin, songeons à nous venger.
Je touche à ma grandeur, et je crains ma disgrace;
Demain, dès aujourd'hui, tout peut changer de face.
Qui sait même, qui sait si, passé ce moment,
Je pourrai satisfaire à mon ressentiment?
Qui nous a répondu qu'ilérode en sa colère
D'un esprit si constant jusqu'au bout persévère?
Je connais sa tendresse, il la faut prévenir,
Et ne lui point laisser le temps du repentir.
Qu'après, Rome menace et que Varus foudroie;
Leur courroux passager troublera peu ma joie:

Mes plus grands ennemis ne sont pas les Romains;
Marianne en ces lieus est tout ce que je crains.
Il fait que je porisse, ou que je la provienne;
Es si je n'ar sa tête, elle obtiendra la mienne.
Mais Varus vient à nous : il le faut évite;
Zurès a mes regards devait se présenter;
Je vais l'attendre : alles, et qu'aux mondres alarmes.
Mes soldats en secret puissent prendre les armes.

#### BUENE IL

#### VARUE, ALBIN, MAZAKI, SUITE DE VARUE

#### YANPA.

Salame et Marael semblemt fuir devant mai: Dana loura your stimmes fo lie lour frieto offici. le crime à mus reparde duit écaludre de paraire Marant, demoures Mander à votre maitre () in ana i cunta dinamina amit diffà decementa i Que aun ministre infame est iri dans les fors : bique Varue, pentente, an milien des angiblices l ut dit faire expirer re munatie , et ses rumplices Maia je respecte Hérnile assocjinur me llatter Qu'il connaîtra le piège un l'on vent l'arrêter i Qu'un jour il punita les traitres qui l'almaent, Et vermera aur eun la vertu qu'ils archient. Yous, at vous m'en croyes, pour lut, pour son honneur, Calmes de ses chagrins la hunteuse fureur : No l'omputamente plus de vus laches maximes. Bunges que les Rumains sont les vengeurs des crimes; Que Varus vous connaît ; qu'il commande en ces lieux , Fi que aut voa compluta il ouvrira les yens. Alles . que Marianiné en reine unt servie . Et respectes ses luis si vuita situes la vie.

MAFAPI.

Beigneur ....

#### VANDS

Vinus entender mes malres absolus; Obsisses, vous dis je , et ne repliquer plus.

### SCÉNE III.

VARUS, ALBIN.

VARUS.

Ainsi done, sans tes soins, sans ten avis fidèle, Mariamne expiráit sous cette main cruelle?

Le retour de Zarès n'était que trop suspect : Le soin mystérieux d'éviter votre aspect, Bon trouble, son effroi fut mon premier indice.

Que ne te dois-je point pour un si grand service! C'est par toi qu'elle vit : c'est par toi que mon cœur A goûté, cher Albin, ce solide bonheur, Ce bien si précieux pour un cœur magnanime, D'avoir pu secourir la vertu qu'on opprime.

ALBIM.

Je reconnais Varus à ces soins généreux : Votre bras fut toujours l'appui des malheureux. Quand de Rome en vos mains vous portiez le tonnerre, Vous étiez occupé du bonheur de la terre. Puissiez-vous seulement écouter en ce jour, etc.

ALBIN

Ainsi l'amour trompeur dont vous sentes la flamme Se déguise en vertu pour mieux vaincre votre ame; Et ce feu melheureux....

VARUS.

Je ne m'en défends pas :

L'infortuné Varus adore ses appas : Je l'aime ; il est trop vrai ; mon ame toute nue Ne craint point , cher Albin , de paraître à ta vue : Juge si son péril a dù troubler mon cœur ; Moi , qui borne à jamais mes vœux à son bonheur ; Moi , qui rechercherais la mort la plus affreuse , Si ma mort un moment pouvait la rendre heureuse!

ALBIN.

Baigneur, que dans ces lieux ce grand cœur est changé!

On il conge born l'amour qu'il avait outragé\* for our recommis plus ce Bonnain a sécret Ques , garmi tent d'objets empressés à lus plaire, Le pattino abinosé are imperior regarde four ens beautés que Bonne milenne en ses remparts.

By I'm floom point, in our que mon courage A fin sende sextu réserra son hommige Exam nos mura corrampas, era compables brancés 4 Mile amont de vanne attenute a more vous révuluée. De fing an leves complots, leves beignes étarmélies. Lames amoure passagers, lours rengeances exuelles le see so leus organd, access du déchonneur, ber mountere teromplant our leur front sans pudems, A. elmerer von hutovan, l'asstérét, l'arteluce, La faller squate, le franche expense. Chen les Romans séduits premant le nom d'amour. Constitues Bound enthern, et engines tome-a tome Frithmerous, il cut ve es, lous midagese comquier. A deran promp andoerus pe alexadeans mus tête I, more dess filerest fut caba mos comquess Ate du number Squar étable grouseur eme. Ferma dans ero heux, quend le decet de la guerre End an pourou d'Anguste abandonné la terre. fin qu'illerede à ses pards, au malieu de cout ross, The some sout materials was attender des loss Lien Innese a mon come "malbrusemer contrée " C'eut la que Marxame à mes peux s'est montrée. I. morages étant plem du beunt de ses malheurs, then parriedle épous feaut coules ses pleuss, 4.e nou, su andomiable un reste de l'Asse, l'america puir seu exploits et par au jalousse, Provident , mass scrape concerns , scallant , mass subamana, An us of de son becausers as at terripie sa man. from our tokent sangland, il lass and on partices A la fille des con la locate et l'esclarage Lan point appe la primarant de commune la enginerar. ha switte , chire Allien , snepasser sem mullimen Leurs de la come des eves, la seesté presente, A. manualido résisté una una levres findades, from non-inc parifice out le sous généraux

D'assurer des secours aux jours des malheureux; Son devoir est sa loi, sa tranquille innocence Pardonne à son tyrau, méprise sa vengeance; Et près d'Auguste encore implore mon appui Pour ce barbare époux qui l'immole aujourd'hui.

Tant de vertus enfin, de malheurs et de charmes,
Contre ma liberté sont de trop fortes armes.
Je l'aime, cher Albin, mais non d'un fol amour
Que le caprice enfante et détruise en un jour;
Non d'une passion que mon ame troublée
Reçoive avidement, par les sens aveuglée.
Ce cœur qu'elle a vaincu, sans l'avoir amolli,
Par un amour honteux ne s'est point avili;
Et, plein du noble feu que sa vertu m'inspire,
Je prétends la venger, et non pas la séduire.

ALBIN.

Mais si le roi, seigneur, a fléchi les Romains? S'il rentre en ses états?...

VARUS.

Et c'est ce que je crains.

Hélas! près du sénat je l'ai servi moi-même!
Sans doute il a déjà reçu son diadème;
Et cet indigne arrêt que sa bouche a dieté
Est le premier essai de son autorité.
Ah! son retour ici lui peut être funeste:
Mon pouvoir va finir, mais mon amour me reste.
Reine, pour vous défendre on me verra périr.
L'univers doit vous plaindre, et je dois vous servir.

## ACTE SECOND.

SCÈNE I. SALOME, MAZAEL.

SALOME.

Enfin, vous le voyez, ma haine est confondue; Mariamne triomphe, et Salome est perdue. Zarea fut sur les enus trop long-temps stroté; La mer alors tranquille a regret l'a porte Mare Heigde, en partant pour son nouvel em pa. Havele aver les vents vers l'objet que l'attre, P. Los mers, et l'amour, et Varus, et le rol. Le esel Les clements , sont somes contre mon Parale ambition, que j'at trop eccuter, Dans quel alpine affreus m'es-la pricipatie! Je vous l'avais lava du , que dans le fond du coup Le voi ne repentant de sa inste regueur De may facul penuliment l'un oudnest continuire A servique l'asset derté dans an enlese, J'e man deja retju les function aven; P. Zares, a son ful tenture ( ten me ters. No me lama en centions qui une de idem etérite, Et le danger qui suit un éclat : cui

. . . . . . .

Contro elle encor, madamo il vour scare des semes. S'ar tourques radours la pour ou de ues chermes, I'm tourous a want du sor le nortinente acces to; Mare, at je mien experite aux aris de Zarea, In colors d'Herade, surretois peu durable, Pat optin devenue une bame implacable Il detecte la reme, il a juic sa mort; Ex all suspend to company terminant son sort, C'est qu'il vout me nager su nouvelle pars-ance, It bus mome on car train marries an resignation, Main mut qu'enha nou cour, en ce longate jour, Bost nigra par la hance ou fler la par l'amour, Cont name qu'une for il ait proment an tite. Marianne air ment groung la tempéte, La foudre groude encore : un arrêt a cruel Va mettie entre cux, madame, un divoice éternel Your verses Mariannie, à aquineme infilmaine, Forest le cour d'Hérode à rammer as hame; linter con époux par de nouveaux dédants. Li vous rendre les traits qui tombent de vos mains De as perte, on un mot, reposet-vous sur elle.

. BALUMY

Non , cette incestitude est pour moi trop cruelle;

Non, c'est par d'autres coups que je veux la frapper; Dans un piège plus sûr il faut l'envelopper. Contre mes ennemis mon intérêt m'éclaire. Si i'ai bien de Varus observé la colère. Ce transport violent de son cœur agité N'est point un simple effet de générosité : La tranquille pitié n'a point ce caractère. La reine a des appas ; Varus a pu lui plaire. Ce n'est pas que mon cœur, injuste en son dépit, Dispute à sa beauté cet éclat qui la suit; Que j'envie à ses yeux le pouvoir de leurs armes. Ni ce flatteur encens qu'on prodigue à ses charmes; Elle peut payer cher ce bonheur dangereux : Et soit que de Varus elle écoute les vœux, Soit que sa vanité de ce pompeux hommage Tire indiscrètement un frivole avantage, Il suffit; c'est par là que je peux maintenir Ce pouvoir qui m'échappe, et qu'il faut retenir.

Faites veiller surtout les regards mercenaires De tous ces délateurs aujourd'hui nécessaires Qui vendent les secrets de leurs concitoyens, Et dont cent fois les yeux ont éclairé les miens. Mais la voici. Pourquoi faut-il que je la voie?

### SCÈNE II.

MARIAMNE, ÉLISE, SALOME, MAZAEL, NABAL

SALOME.

Son amour méprisé, son trop de défiance, Avaient contre vos jours allumé sa vengeance, Mais ce feu violent s'est bientôt consumé: L'amour arma son bras, l'amour l'a désarmé.

MAZAEL.

Quel orgueil!

SALOME.

Il aura sa juste récompenses Viens, c'est à l'artifice à punir l'imprudence.

## SCÉNE III. Marianne, Eline, Nabal.

#### £1.18 R.

Ab! malame, à re print pouvez-vous irritor Des ennemis ardents à vous presécuter? La vengeance d'Hérode, un moment suspendue, Aux votre tête encore est pent-être étendue;

Varus and nations qui hornent cet état les porter hientot les ordres du sénat. Il·lus' grace à ses soins, grace à vos bontés même, Bome à votre tyran donne un pouvoir suprême; Il revient plus terrible et plus fier que jamais. Vous le verrez armé de vos propres honfaits; Vors dépendent in de ces apperle maître, If autant plus dangerenz qu'il vous aime pent-être, Et que cet amour même, aigni par vos celus....

Chère Élise, en ces lieus faites venir Varus; Je conçois vas raisons, j'en demeure frappée; Mais d'un autre interêt mon ame est occupée; Par de plus grands objets mes væns sont attirés; Que Varus victus ici. Vous, Nabal, demeures.

## SCENE IV. MARIAMNE, NABAL

#### MANIAMSE.

Elle vent que mas fils, portés entre nos bras, Neloignent avec nons de ces affrens climats. Les vaisseaux des Romains, des lurds de la Syrie, Nous ouvrent sur les eaux les chemins d'Italic. J'attends tout de Varus, d'Auguste, et des Romains

## SCÈNE V. MARIAMNE, VARUS, ÉLISE.

#### MARIAMNE.

Loin de ces lieux sanglants que le crime environne Je mettrai leur enfance à l'ombre de son trône; Ses généreuses mains pourront sécher nos pleurs. Je ne demande point qu'il venge mes malheurs, Que sur mes ennemis son bras s'appesantisse; C'est assez que mes fils, témoins de sa justice, Formés par son exemple, et devenus Romains, Apprennent à régner des maîtres des humains. Donnez-moi dans la nuit des guides assurés, Jusque sur vos vaisseaux dans Sidon préparés. Je ne m'attendais pas que vous dussiez vous-même Mettre aujourd'hui le comble à ma douleur extréme. Ma constante amitié respecte encor Varus. \* 

## SCÈNE VI. VARUS, ALBIN.

#### ALBIR.

Vous vous troublez, seigneur, et changez de visage.

J'ai senti, je l'avoue, ébrauler mon courage.
Ami, pardonne au feu dont je suis consumé
Ges faiblesses d'un cœur qui n'avait point aimé.
Je ne connaissais pas tout le poids de ma chaîne,
Je le sens a regret, je la romps avec peine.
Avec quelle douceur, avec quelle bonté,
Elle imposait silence à ma témérité!

Sans trouble et sans courrous, sa tranquille sagesse M'apprenant mon devoir, et plaigneit ma faiblesse; L'adorais, cher Albin, jusques à ses refus : L'ai per du l'uspérance, et je l'aime encor plus. A quelle éprenve, à dieus t ma constance est réduite !

E.coz-vous résulu de préparei sa fuite ?

Quel emploit

AIRIM.

Pourret-vous respector ses rignems Jusques à vous charger du soin de vos malheurs? Quel est voire dessem?

VARTA.

Mort que je l'abandonne!
Que je désobéisse aux lois qu'elle me donne!
Nont, nont mon écui encore est trop digne du sien;
Marcanne à parle, je n'examine sion
Que loin de ses tyrans elle aille auprès d'Auguste;
Sa fuire est raisonnable, et me douleur topiste;
L'sonour me parle en vaint, je vole a mon devoir;
Le servirai la reine, et même sans la voir.
Elle me laisse, au moins, la douceur éternelle
L'evoir tout entrepris, d'avoir tout fait pour elle.
Le fais plus; je lui veux immoler mon amour,
L'é, fuyent sa beauté, qui me sédoit encore,
L'égaler, s'il se peut, sa veitu que j'adore.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ACTE TROISIEME.

SCÈNE III. VARUS, IDAMAS, ALBIN, SUITE DE VARUS.

IDAMAS.

Avant que dans ces lieux mon roi vienne lui-même Recevoir de vos mons le sacré disdeme. Et vous soumettre un rang qu'il doit à vos bontés. Seigneur, souffrirez-vous?...

VARUS.

Idamas, arrétez.

Le roi peut s'épargner ces frivoles hommages.

La reine en ce moment est-elle en sûreté? Et le sang innocent scra-t-il respecté?

Le perfide Zarès par votre ordre arrêté, Et par votre ordre enfin remis en liberté, Artisan de la fraude et de la calomnie, De Salome avec soin servira la furie. Mazael en secret leur prête son secours; Le soupçonneux Hérode écoute leurs discours;

VARUS.

Je sais qu'en ce palais je dois le recevoir, Le sénat me l'ordonne, et tel est mon devoir.

#### SCENE IV.

HÉRODE, MAZAEL, IDAMAS, SUITE D'HÉRODE

M A 7 A W L.

Seigneur, à vos desseins Zarès toujours fidéle, Renvoyé près de vous, et plein d'un méma zèle, De la part de Salome attend pour vous parler. HÉRODE.

Quoi! tous deux sans relâche ils veulent m'accabler! Que jamais devant moi ce monstre ne paraisse. Je l'ai trop écouté. Sortez tous, qu'on me laisse. Ciel! qui pourra calmer un trouble si cruel?... Demeurez, Idamas; demeurez, Mazael.

## SCÉNE V. HÉRODE, MAZAEL, IDAMAN

| <b>用食料料件</b> 。                                       |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Ph bient vails ce cai at fier et at terrible!        |  |
| le roi dont on craignait le courage inflexible.      |  |
| Qui ant vainere et régner, qui aut firiaer aes fers, |  |
| Li dont la politique étoma l'univers.                |  |
|                                                      |  |
| (a Mussel )                                          |  |
| Burtet Termine, à ciel! les chageins de ma vie.      |  |
| SCENE VI.                                            |  |
| HÉRODE, BALOME                                       |  |
| 841 (1911).                                          |  |
| Ph hien t vons aver en votre chère ennemie.          |  |
| Aves-vous essuyé des outrages nouveaux?              |  |
| NENONE                                               |  |
| Madame, il n'est plus temps d'appesantir mes maux;   |  |
| **** ************************                        |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |  |
| ***************************************              |  |

## ACTE QUATRIEME.

BCÉNE I. BALOME, MAZAEL

MAYABI

Jamais, je l'avouerai, plus heureuse apparence Na d'un meusunge adroit soutenu la prudence Ma bouche, auprès d'Hérode, avec destérité, Confondait l'artifice avec la vérité.

#### SCÉNE II.

### HÉRODE, SALOME, MAZAEL, GARDES.

#### MAZAEL.

Non, ne vous vengez point; mais sauvez votre vie, Prévenez de Varus l'indiscrète furie; Ce superbe préteur, ardent à tout tenter, Se fait une vertu de vous persécuter.

HÉRODE.

Ah! ma sœur, à quel point ma flamme était trahie! Venez contre une ingrate animer ma furie.

Et toi, Varus, et toi, faudra-t-il que ma main Respecte ici ton crime, et le sang d'un Romain?

Mais... Croyez-vous qu'Anguste approuve ma rigueur?

Il la conseillerait; n'en doutez point, seigneur.
Auguste a des autels où le Romain l'adore,
Mais de ses annemis le sang y fume encore.
Auguste à tous les rois a pris soin d'enseigner
Comme il faut qu'on les craigne, et comme il faut régner:
Imitez son exemple, assurez votre vie.
Tout condamne la reine, et tout vous justifie.

Ne montrez qu'à des yeux éclairés et discrets Un cœur encor percé de ces indignes traits.

## ACTE CINQUIÈME.

SCÉNE VI. HÉRODE, IDAMAB, GARDES.

I DAMAN

Mais le sang de Varus, répandu par vos mains, Peut attirer sur vous le courroux des Romains. Songez-y bien, seigneur, et qu'une telle offense...

VIN DES VARIANTES DE MARIAMER.

## NOTES DE MARIAMNE:

Ce vers est conforme à toutes les éditions que j'ai consultées. Dans celle de M. Renouard seulement on lit:

Connaissez mon malheur et mon ignominie.

E. A. L.

- <sup>2</sup> Tous mes soins m'ont trahi. M. de La Harpe fait observer qu'il y a ici un solécisme, et qu'il fallait dire trahie.
- <sup>3</sup> Quoique toutes les éditions portent nos climats, il est visible que c'est une faute de copiste qui s'est perpetuec; et nous avons cru devoir la corriger, d'après les observations de M. de La Harpe, et de M. de Croix, l'un des editeurs de l'édition de Kelıl.
- 4 C'est la réponse de Louis XIII à Anne d'Autriche, qui voulait se justifier d'avoir trempé dans la conjuration de Chalais.
- <sup>5</sup> M. de La Harpe remarque encore ici un solécisme, et dit qu'il faut absolument vous a vengée.
- N. B. Voltaire savait aussi bien que La Harpe qu'il fallait trahie et vengée dans les deux vers qui ont donné lieu à la deuxième et à la cinquième remarque. Il a dit, dans ses Commentaires sur l'orneille, au sujet d'une faute à peu près semblable: « S'il n'est pas « permis à un poète de se servir en ce cas du participe absolu. d « faut renoncer à faire des vers. » E. A. L.
  - \* Les notes 2, 3, 4, 5 sont de l'édition in-8° en 41 volumes.

FIN DES NOTES DE MARIAMNE.

# L'INDISCRET,

COMEDIE EN UN ACTE.

1725.

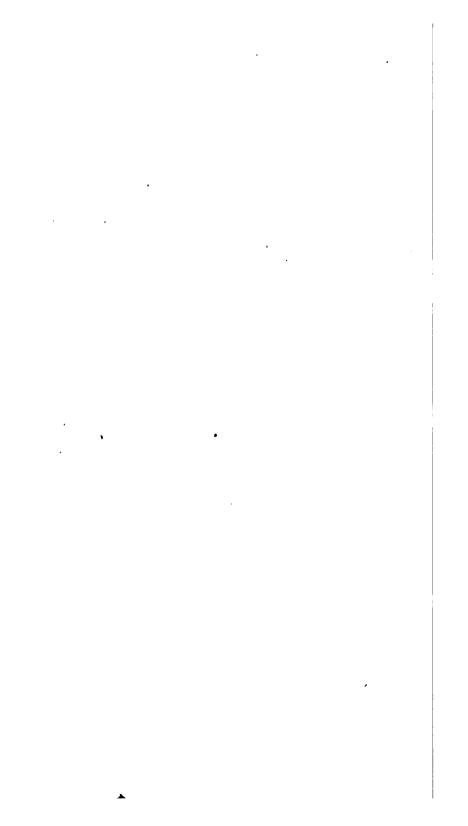

## A MADAME LA MARQUISE

## DE PRIE.

Vous qui possédez la beauté
Sans être vaine ni coquette,
Et l'extrême vivacité
Sans être jamais indiscrète;
Vous à qui donnèrent les dieux
Tant de lumières naturelles,
Un esprit juste, gracieux,
Solide dans le sérieux,
Et charmant dans les bagatelles,'
Souffrez qu'on présente à vos yeux
L'aventure d'un témeraire
Qui, pour s'être vanté de plaire,
Perdit ce qu'il aimait le mieux.

Si l'héroine de la pièce,
De Prie, cût eu votre beauté,
On excuserait la faiblesse
Qu'il cut de s'être un peu vanté.
Quel amant ne scrait tenté
De parler de telle maîtresse,
Par un excès de vanité,
Ou par un excès de tendresse.

## PERSONNAGES.

EUPHÉMIE.
DAMIS.
HORTENSE.
TRASIMON.
CLITANDRE.
NÉRINE.
PASQUIN.

PLUSIEURS LAQUAIS DE DAMIS.

# L'INDISCRET.

# SCÈNE I. EUPHÉMIE, DAMIS.

#### EUPHÉMIE.

Nattendez pas, mon fils, qu'avec un ton sévère Je déploie à vos yeux l'autorité de mère : Toujours prête à me rendre à vos justes misons, Je vous donne un conseil, et non pas des lecons; Cest mon cœur qui vous parle, et mon expérience Last que ce cœur pour vous se trouble par avance. Depais deux mois au plus vous êtes à la cour : Your ne connaissez pas ce dangereux séjour; Sur un nouveau venu le courtisan perfide ! Avec malignité jette un regard avide, l'enetre ses défauts, et, des le premier jour, Suis pitié le condamne, et même sans retour. Coignez de ces messieurs la malice profonde. Le premier pas, mon fils, que l'on fait dans le monde l'st celui dont dépend le reste de nos jours : lidicule une fois, on yous le croit toujours; L'impression demeure. En vain, croissant en âge, On change de conduite, on prend un air plus sage, Un souffre encor long-temps de ce vieux préjugé; Un est suspect encor lorsqu'on est corrigé; li jai vu quelquefois payer dans la vicillesse le tribut des défauts qu'on eut dans la jeunesse;

### L'INDISCRET.

278

Connaissez donc le monde, et songez qu'aujourd'hui Il faut que vous viviez pour vous moins que pour lui.

DAMIS.

Je ne sais où peut tendre un si long préambule.

Je vois qu'il vous paraît injuste et ridicule; Vous méprisez des soins pour vous bien importants Vous m'en croirez un jour; il n'en sera plus temps. Vous êtes indiscret: ma trop longue indulgence Pardonna ce défaut au feu de votre enfance; Dans un âge plus mûr il cause ma frayeur. Vous avez des talents, de l'esprit et du cœur; Mais croyez qu'en ce lieu tout rempli d'injustices Il n'est point de vertu qui rachète les vices, Qu'on cite nos défauts en toute occasion, Que le pire de tous est l'indiscrétion. Et qu'à la cour, mon fils, l'art le plus nécessaire N'est pas de bien parler, mais de savoir se taire. Ce n'est pas en ce lieu que la société Permet ces entretiens remplis de liberté: Le plus souvent ici l'on parle sans rien dire; Et les plus ennuyeux savent s'y mieux conduire. Je connais cette cour : on peut fort la blamer; Mais lorsqu'on y demeure, il faut s'y conformer: Pour les femmes surtout, plein d'un égard extrême, Parlez-en rarement, encor moins de vous-même. Paraissez ignorer ce qu'on fait, ce qu'on dit; Cachez vos sentiments et même votre esprit; Surtout de vos secrets soyez toujours le maître:

Qui dit celui d'autrui doit passer pour un trattre; Qui dit le sien, mon fils, passe ici pour un sot.

Qu'avez-vous à répondre à cela?

DAMIS.

Pas le mot;

Je suis de votre avis: je hais le caractère De quiconque n'a pas le pouvoir de se taire; Ce n'est pas là mon vice, et, loin d'être entiché Da défaut qui par vous m'est ici reproché, Je vous avous enfin, madams, en confidence Qu'avec vous trop long-temps j'ai gardé le silence Sur un fait dont pourtant l'aurais du vous parler : Mais souvent dans la vie il fant dissimuler. Je suis amant aimó d'une venve adorable. Jenno, charmanto, richo, anssi sago qu'aimable; Cest Hortense. A ce nom jugez de mon bonheur; Jugez, s'il était su , de la vive douleur De tous nos courtisans qui soupirent pour elle; Nous leur enchons à tous notre ardeur mutuelle ; L'amour depuis doux jours a serré ce lieu, Depuis deux jours entiers; et vous n'en savez rien.

RUPHÉMIE.

Mais j'étais à Paris depuis deux jours.

DAMIN.

Madame,

On n'a jamais brûld d'une si belle flamme. Plus l'aven vous en platt, plus mon cœur est content; Et mon bonheur s'augmente en vons le racontant.

EUPHÉMIE.

Jasuis sare, Damis, que cette confidence Vient de votre amitié, non de votre imprudence.

DAMIN.

Endoutez-vous?

RUPHÉMIK.

Eh, ch... mais enfin, entre nous,

### L'INDISCRET.

280

Songez au vrai bonheur qui vient s'offrir à vous : Hortense a des appas; mais de plus cette Hortense Est le meilleur parti qui soit pour vous en France.

DAMIS.

Je le sais.

EUPHÉMIE.

D'elle seule elle reçoit des lois, Et le don de sa main dépendra de son choix.

DAMIS.

Et tant mieux.

EUPHÉMIE.

Vous saurez flatter son caractère, Ménager son esprit.

DAMIS.

Je fais mieux, je sais plaire. EUPHÉMIE.

C'est bien dit; mais, Damis, elle fuit les éclats;
Et les airs trop bruyants ne l'accommodent pas:
Elle peut, comme une autre, avoir quelque faiblesse,
Mais jusque dans ses goûts elle a de la sagesse,
Craint surtout de se voir en spectacle à la cour,
Et d'être le sujet de l'histoire du jour;
Le secret, le mystère est tout ce qui la flatte.

DAMIS.

Il faudra bien pourtant qu'enfin la chose éclate.

Mais près d'elle, en un mot, quel sort vous a produit? Nul jeune homme jamais n'est chez elle introduit; Elle fuit avec soin, en personne prudente, De nos jeunes seigneurs la cohue éclatante.

DAMIS.

Ma foi! chez elle encor je ne suis point reçu;

le l'ai long-temps lorguée, et, grace au ciel, j'ai plu. D'abord elle rendit mes billets sans les lire; Bientôt elle les lut, et daigne enfin m'écrire. Depuis près de deux jours je goûte un doux espoir, Et je dois, en un mot, l'entretenir ce soir.

KUPHÉMIR.

Eh bien! je veux aussi l'aller trouver moi-même. La mère d'un amant qui nous platt, qui nous aime, Est toujours, que je crois, reçue avec plaisir. De vous adroitement je veux l'entretenir, Et disposer son cœur à presser l'hyménée Qui fera le bonheur de votre destinée. Obtenez au plus tôt et sa main et sa foi, Je vous y servirai; mais n'en purlez qu'à moi.

DAMIN.

Non, il n'est point ailleurs, madame, je vous jurs, Une mère plus tendre, une amitié plus pure : A vous plaire à jamais je borne tous mes vœux.

EUDHÉMIR.

Soyez hauraux, mon fils, c'est tout ca qua ja vaux.

## SCÈNE IL

#### DAMIS.

Ma mère n'a point tort; je sais bien qu'en ce monde Il faut, pour réussir, une adresse profonde. Hors dix ou douze amis à qui je puis parler, Avec toute la cour je vais dissimuler. Ca, pour mieux essayer cette prudence extrême, De nos secrets ich ne parlons qu'à nous-même; Examinons un peu, sans témoins, sans jaloux, fout ce que la fortune a prodigné pour nous. Je hais la vanité; mais ce n'est point un vice De savoir se connaître et se rendre justice. On n'est pas sans esprit, on plaft; on a, je croi, Aux petits cabinets l'air de l'ami du roi. Il faut bien s'avouer que l'on est fait à peindre; On danse, on chante, on boit, on sait parler et feindre Colonel à treize ans, je pense avec raison Que l'on peut à trente ans m'honorer d'un bâton. Heureux en ce moment, heureux en espérance, Je garderai Julie, et vais avoir Hortense; Possesseur une fois de toutes ses beautés, Je lui ferai par jour vingt infidélités, Mais sans troubler en rien la douceur du ménage, Sans être soupconné, sans paraître volage; Et mangeant en six mois la moitié de son bien, J'aurai toute la cour sans qu'on en sache rien.

## SCÈNE III. DAMIS, TRASIMON.

DAMIS.

Hé! bonjour, commandeur.

TRASIMON.

Aye! ouf! on m'estropie...

Embrassons-nous encor, commandeur, je te prie.
TRASIMON.

Souffrez ...

DAMIS.

Que je t'étouffe une troisième fois.

TRASIMON.

Mais quoi?

#### 1) A M I S.

Déride un peu ce renfrogné minois; Réjouis-toi , je suis le plus heureux des hommes. TRASIMON.

le vennis pour vous dire...

DAMIA.

Oh! parbleu, tu m'assommes

Avec ce front glacé que tu portes ici.

TRANIMON.

Mais je ne prétends pas vous réjouir missi; Yous avez sur les bras une facheuse affaire.

DAMIN.

Eh! ch! pas si făcheuse.

TRASIMON.

Erminia at Vulèra Contre vous en ces lieux déclament hautement : Vous avez parlé d'eux un peu légèrement; Et méma depuis pau la vieux seignaur Horaca M'a prié...

#### DAMIN.

Voilà bien de quoi je m'embarrasse!

Horace est un vieux fou, plutôt qu'un vieux seigneur,

Tout chamarré d'orgueil, pétri d'un faux honneur,

Assez bas à la cour, important à la ville,

Et non moins ignorant qu'il veut parattre habile.

Pour madame Erminie, on sait assez comment

Je l'ai prisse et quittée un peu trop brusquement.

Qu'elle est sigre, Erminie! et qu'elle est tracassière!

Pour son petit amant, mon cher ami Valère,

Tu le connais un peu; parle: as-tu jamais vu

Un esprit plus guindé, plus gauche, plus tortu?...

A propos, on m'a dit hier, en confidence,

Que son grand frère ainé, cet homme d'importance, Est reçu chez Clarice avec quelque faveur; Que la grosse comtesse en crève de douleur. Et toi, vieux commandeur, comment va la tendresse?

TRASIMON.

Vous savez que le sexe assez peu m'intéresse.

DAMIS.

Je ne suis pas de même; et le sexe, ma foi, A la ville, à la cour, me donne assez d'emploi. Écoute; il faut ici que mon cœur te confie Un secret dont dépend le bonheur de ma vie.

TRASIMON.

Puis-je vous y servir?

DAMIS.

Toi? point du tout.

Eh bien!

Damis, s'il est ainsi, ne m'en dites donc rien.

DAMIS.

Le droit de l'amitié...

TRASIMON.

C'est cette amitié même

Qui me fait éviter avec un soin extrême Le fardeau d'un secret au hasard confié, Qu'on me dit par faiblesse, et non par amitié, Dont tout autre que moi serait dépositaire, Qui de mille soupçons est la source ordinaire, Et qui peut nous combler de honte et de dépit, Moi d'en avoir trop su, vous d'en avoir trop dit.

DAMIS.

Malgré toi, commandeur, quoi que tu puisses dire Pour te faire plaisir, je veux du moins te lire Le billet qu'aujourd'hui... TRASIMON.

Par quel empressement?...

DAMIN.

Ah! tu le trouverne écrit bien tendrement.

TRASIMON.

Paisque vous le voulez enfin...

DAMIN

G'est l'amour même, Ma foi, qui l'a dicté. Tu verras comme on m'aime. La main qui me l'écrit le rend d'un prix... vois-tu... Mais d'un prix... eh, morbleu! je crois l'avoir perdu. Je ne le trouve point... Holà! La Fleur! La Brie!

## SCÈNE IV.

DAMIS, TRASIMON, PLUBERURE LAQUAIS.

UN LAQUAIN.

Monseigneur?

DAMIN

Remontez vite à la galerie, lletournez chez tous ceux que j'ai vus ce matin; Allez chez ce vieux duc... Ah! je le trouve enfin; Ces marauds l'out mis là par pure étourderie.

( is non gone, )

Laurez-nous, Commandeur, écoute, je te prie.

## SCÈNE V.

DAMIS, TRASIMON, CLITANDRE, PASQUIN.

CETTANDER, à Pasquin, tenant un billet à la main. Our, tout le long du jour demeure en ce jardin; Observe tout, vois tout, redis-moi tout, Pasquin; Rends-moi compte, en un mot, de tous les pas d'Hora Ah! je saurai...

## SCÈNE VI.

## DAMIS, TRASIMON, CLITANDRE.

DAMIS.

Voici le marquis qui s'avance.

Bonjour, marquis.

CLITANDRE, un billet à la main.

Bonjour.

DAMIS

Qu'as-tu donc aujourd!...

Sur ton front à longs traits qui diable a peint l'enne.'
Tout le monde m'aborde avec un air si morne,
Que je crois...

CLITANDRE, bas.

Ma douleur, hélas! n'a point de borse.

DAM18.

Que marmottes-tu là?

CLITANDRE, bas.

Que je suis malheureux!

DAMIS.

Cà, pour vous égayer, pour vous plaire à tous deux. Le marquis entendra le billet de ma belle.

CLITANDRE, bas, en regardant le billet qu'il a entre les maisse... Ah! la crue les maisses Quel congé! quelle lettre! Hortense... Ah! la crue les maisses de la

DAM18, à Clitandre.

C'est un billet à faire expirer un jaloux.

CLITANDRE.

Si vous êtes aimé, que votre sort est doux!

#### DAMIA.

ll le faut **avoner, les fe**mmes de la ville, Ma for, n**e savent** point écrire de ce style.

(II he )

- · Enfin je céde nux feux dont mon cœur est épris;
- . Je vouluis le cacher, mais j'aime à vous le dire :
  - Eht pourquoi ne vous point écrire
- «Ce que cent fois mes yeux vous ont sans doute appris?
  - "Oni, mon cher Damis, je vous nime,
- · D'autant plus que mon cœur, peu propre à s'enflammer,
- «Craigment votre jennesse, et se craigment lui-même,
- A fact on qu'il a pu pour ne vous point aimer.
- «Pussé-je, apres l'aveu d'une telle faiblesse,
  - . Ne me la januis reprocher!
  - . Plus je vous montre na tendresse,
- «Et plus à tous les youx vous devez la cacher, »

## TRAKIMON.

Vous prenez très grand soin d'obéir à la dame, Sus doute, et vous brûlez d'une discrète flamme.

#### GLITANDRE.

Henreux qui, d'une femme adorant les appas, Becort de tels billets, et ne les montre past

DAMIN.

Your trouvez done la lettre...

TRAKIMON.

Un peu forte.

CLITANDRE.

Adorable.

#### DAMIS.

elle qui me l'écrit est cent fois plus aimable. Jue vous seriez charmés si vous saviez son nom! Mos dans ce monde il faut de la discrétion.

TRASIMON.

Oh! nous n'exigeons point de telle confidence.

CLITANDRE.

Damis, nous nous aimons, mais c'est avec prudence.
TRASIMON.

Loin de vouloir ici vous forcer de parler...

DAMIS.

Non, je vous aime trop pour rien dissimuler. Je vois que vous pensez, et la cour le publie, Que je n'ai d'autre affaire ici qu'avec Julie.

CLITANDRE.

On le dit d'après vous, mais nous n'en croyons rien.

DAMIS.

Oh! crois... Jusqu'à présent, la chose allait fort bien; Nous nous étions aimés, quittés, repris encore : On en parle partout.

TRASIMON.

Non, tout cela s'ignore.

DAMIS.

Tu crois qu'à cet oison je suis fort attaché; Mais, par ma foi, j'en suis très faiblement touché.

TRASIMON.

Ou fort, ou faiblement, il ne m'importe guère.

DAMIS.

La Julie est aimable, il est vrai, mais légère; L'autre est ce qu'il me faut, et c'est solidement Que je l'aime.

CLITANDRE.

Enfin donc cet objet si charmant...

DAMIS.

Vous m'y forcez: allons, il faut bien vous l'apprendre : Regarde ce portrait, mon cher ami Clitandre; Es, dis-moi si jamais tu vis de tes deux yeux Rica de plus adorable et de plus gracieux. E est Macé\* qui l'a peint; c'est tout dire, et je penso Que tu reconnultras...

CLITANDRE,
Juste ciell c'est Hortense,
DAMIS.

Pourquoi t'en étonner?

TRARIMON.

Vous oubliez, monsieur, Qu'Hortense est ma cousine, et chérit son honneur, Es qu'un pareil aveu...

DAMIR.

Vous nous la donnez bonne;
Lai six cousines, moi, que je vous abandonne,
La je vous les verrais loigner, tromper, quitter,
Loopsmer leurs billets, sans m'en inquiéter.
Li nous ferait beau voir, dans nos humeurs chagemes,
L'endre avec som sur nous l'honneur de nos cousines!
Nous aurions trop à faire à la cour, et, ma foi,
C'est asses que chacun réponde ici pour soi.

TRANIMON.

Mais Hortense, monsieur...

DAMIE.

Eh bien! oui, je l'adore,

l'Ic n'aime que moi, je vous le dis encore;

I i je l'épousersi pour vous faire enrager.

CLITANDRE, & part

4h <sup>1</sup> plus cruellement pourait-on m'outrager?

<sup>\*</sup> desa-Reptiste Maré, pointre du ou, fort ou regue alurs par l'en geme de ses manatures

DAMIS.

Nos noces, croyez-moi, ne seront point secrétes; Et vous n'en serez pas, tout cousin que vous êtes. TRASIMON.

Adieu, monsieur Damis: on peut vous faire voir Que sur une cousine on a quelque pouvoir.

## SCÈNE VII. DAMIS, CLITANDRE.

#### DAMIS.

Que je hais ce censeur, et son air pédantesque, Et tous ces faux éclats de vertu romanesque! Qu'il est sec! qu'il est brut! et qu'il est ennuyeux! Mais tu vois ce portrait d'un œil bien curieux?

Comme ici de moi-même il faut que je sois mattre! Qu'il faut dissimuler!

#### DAMIS.

Tu remarques peut-être
Qu'au coin de cette botte il manque un des brillants?
Mais tu sais que la chasse hier dura long-temps;
A tout moment on tombe, on se heurte, on s'accroche
J'avais quatre portraits ballottés dans ma poche;
Celui-ci, par malheur, fut un peu maltraité;
La botte s'est rompue, un brillant a sauté.
Parbleu, puisque demain tu t'en vas à la ville,
Passe chez La Frenaye; il est cher, mais habile;
Choisis, comme pour toi, l'un de ses diamants:
Je lui dois, entre nous, plus de vingt mille francs.
Adieu: ne montre au moins ce portrait à personne.

CLITANDRE, à part.

Où suis-jo?

DAMIN.

Adicu, marquis : à toi je m'abandonne; Sois discret.

CLITANDER, à part.

Se peut-il?

DAMIN, revenant.

J'aime un ami prudent:

Vu, de tous mes secrets tu seras confident.

Eh! peut-on posséder ce que le cœur desire,

Étre heureux, et n'avoir personne à qui le dire?

Peut-on garder pour soi, comme un dépôt sacré,

L'insipide plaisir d'un amour ignoré?

C'est n'avoir point d'amis qu'être sans confinnce;

C'est n'être point heureux que de l'être en silence.

Tu n'as vu qu'un portrait, et qu'un seul billet doux.

GLITANDRE.

Eh bion?

DAMIS.

L'on m'a donné, mon cher, un rendez-vous.
CLITANDRE, à part.

Ah! je frémis.

HAMIN.

Ce soir, pendant le bal qu'on donne, Je dois, sans être vu ni suivi de personne, Entretenir Hortense, ici dans ce jardin.

GLITANDRE, A part.

Voici le dernier coup. Ah! je succombe enfin.

DAMIS.

I.a., n'es-tu pas charmé de ma bonne fortune?

Hortense doit your voir?

DAMIS.

Oui, mon cher, sur la brune
Mais le soleil qui baisse améne ces moments,
Ces moments fortunés, desirés si long-temps.
Adieu. Je vais chez toi rajuster ma parure,
De deux livres de poudre orner ma chevelure,
De cent parfums exquis mêler la douce odeur;
Puis, paré, triomphant, tout plein de mon bonheur,
Je reviendrai soudain finir notre aventure.
Toi, rôde près d'ici, marquis, je t'en conjure.
Pour te faire un peu part de ces plaisirs si doux,
Je te donne le soin d'écarter les jaloux.

## SCÈNE VIII.

### CLITANDRE.

Ai-je assez retenu mon trouble et ma colère?
Hélas! après un an de mon amour sincère,
Hortense en ma faveur enfin s'attendrissait;
Las de me résister, son cœur s'amollissait.
Damis en un moment la voit, l'aime, et sait plaire;
Ce que n'ont pu deux ans, un moment l'a su faire.
On le prévient! On donne à ce jeune éventé
Ce portrait que ma flamme avait tant mérité!
Il reçoit une lettre... Ah! celle qui l'envoie
Par un pareil billet m'eût fait mourir de joie:
Et, pour combler l'affront dont je suis outragé,
Ce matin par écrit j'ai reçu mon congé.
De cet écervelé la voilà donc coiffée!
Elle veut à mes yeux lui servir de trophée.
Hortense, ah! que mon cœur vous connaissait bien

## SCÈNE IX.

## GLITANDRE, PASQUIN.

GLITANDRE.

Enfin, mon cher Pasquin, j'ai trouvé mon rival.

PANQUIN.

Hélas! monsieur, tant pis.

GLITANDRE.

C'est Damis que l'on aime;

Oui, c'est cet étourdi.

PARQUIN.

Qui vous l'a dit?

GLITANDEE.

Lui-môme.

L'indiscret, à mes yeux de trop d'orgueil enflé, Vient se vanter à moi du bien qu'il m's volé. Vois ce portrait, l'asquin. C'est par vanité pure Qu'il confle à mes mains cette aimable pointure; C'est pour mieux triompher. Hortense! ch! qui l'eût cru Que jamais près de vous Damis m'aurait perdu?

PANQUIN.

Damis est bien joli.

CLITANDRY, prenant Pasquin à la gorge.

Comment? tu prétends, traftre,

Qu'un jeune fat...

PARQUIN.

Aye! ouf! il est vrai que peut-être...

I h., ne m'étranglez pas l'il n'a que du caquet... Mois son air... entre nous, c'est un vrai freluquet.

CLITANDRE.

Tout freluquet qu'il est, c'est lui qu'on me préfère. Il faut montrer ici ton adresse ordinaire.

Pasquin, pendant le bal que l'on donne ce soir,

Hortense et mon rival doivent ici se voir.

Console-moi, sers-moi, rompons cette partie.

PASOUIN.

Mais, monsieur...

CLITANDRE.

Ton esprit est rempli d'industrie;
Tout est à toi : voilà de l'or à pleines mains. I
D'un rival imprudent dérangeons les desseins;
Tandis qu'il va parer sa petite personne,
Tachons de lui voler les moments qu'on lui donne.
Puisqu'il est indiscret, il en faut profiter;
De ces lieux, en un mot, il le faut écarter.

PASQUIN.

Croyez-vous me charger d'une facile affaire?
J'arrêterais, monsieur, le cours d'une rivière,
Un cerf dans une plaine, un oissau dans les airs,
Un poète entêté qui récite ses vers,
Une plaideuse en feu qui crie à l'injustice,
Un Manceau tonsuré qui court un bénéfice,
La tempête, le vent, le tonnerre et ses coups,
Plutôt qu'un petit-maître allant en rendez-vous.

CLITANDRE.

Veux-tu m'abandonner à ma douleur extrême?

PASQUIN.

Attendez. Il me vient en tête un stratagème. Hortense ni Damis ne m'ont jamais yu? CLITANDRE.

Non.

PARQUIN.

Yous avez en vos mains un sien portrait?

CLITANDER.

Oui.

PARQUIN.

Bon.

Vous aves un billet que vous écrit la belle?

GLITANDRE.

Hélas! il est trop vrai.

PARQUIN.

Cette lettre cruelle

Est un ordre bien net de ne lui parler plus?

CLITANDAR.

Eh! oui, je le sais bien.

PARQUIN.

La lettre ost sans dessus?

CLITANDES.

Eh! oui, bourresu.

PARQUIN.

Prétez vite et portrait et lettre.

Donner.

CLITANDRE.

En d'eutres mains, qui, moi, j'irais remattre l'a portrait confié?..

PARQUIN.

Voilà bien des facons :

Le scrupule est plaisant. Donnez-moi ces chiffons.

CLITANDA B.

Mais ...

PARQUIN.

Mais reposes-vous de tout sur ma prudence.

L'INDISCRET.

GLITANDAE.

Tu veux...

PARQUIN.

Eh! dénichez. Voici madame Hortense.

## SCÈNE X. HORTENSE, NÉRINE.

### HORTENER.

Nérine, j'en convient, Clitandre est vertueux;
Je connaîs la constance et l'ardeur de ses feux;
Il est sage, discret, honnête homme, sincère;
Je le dois estimer; mais Damis sait me plaire;
Je sens trop, aux transports de mon cœur combatte,
Que l'amour n'est jamais le prix de la vertu.
C'est par les agréments que l'on touche une femme;
Et pour une de nous que l'amour prend par l'ame,
Nérine, il en est cent qu'il séduit par les youx.
J'en rougis. Mais Damis ne vient point en ces lieux!

MÉHINE.

Quello vivacité! quoi! cotto humour si fièro?...

ROBTENSE.

Non , je ne devais pas arriver la première.

NERINE.

Au premier rendez-vous vous uvez du dépit?

Damis trop fortement occups mon esprit. Sa mère, ce jour même, a su, par sa visite, De son fils dans mon cœur augmenter le mérite. Je vois bien qu'elle veut avancer le moment Ou je dois pour époux accepter mon amant : Mais je veux en secret lui parler à lui-même , Sander ses sentiments

NÉRINK.

Doutes-vous qu'il vous aime?
HORTENEE.

Il m'aime, je le croix, je le sais. Mais je veux Mille foix de sa bouche entendre ses aveux; Voir s'il est en effet si digne de me plaire; Comaître son esprit, son cœur, son caractère; Ne point céder, Nérine, à ma prévention, l'Epiger, si je puis, de lui saus passion.

## SCÈNE XI

## HORTENSE, NÉRINE, PASQUIN.

PANQUIN.

Madame, en grand secret, monsieur Damis mon maître...

Quoi! no viendrait-il pas?

PARQUIN.

Non.

NÉRINK.

Ah! le petit traftre!

HORTENSE.

Il ne viendra point?

PARQUIN.

Non; mais, par bon procédé, Il vous rend ce portrait dont il est excédé.

HORTENER.

Mon portrait!

PASQUIN.

Reprenez vite la miniature.

HORTENSE.

Je doute si je veille.

PASQUIN.

Allons, je vous conjure.

Dépêchez-moi, j'ai hâte; et de sa part, ce soir, J'ai deux portraits à rendre, et deux à recevoir. Jusqu'au revoir. Adieu.

HORTENSE.

Ciel! quelle perfidie!

J'en mourrai de douleur.

PASQUIN.

De plus, il vous supplie De finir la lorgnade, et chercher aujourd'hui, Avec vos airs pincés, d'autres dupes que lui.

## SCÈNE XII.

HORTENSE, NÉRINE, DAMIS, PASQUIN.

DAMIS, dans le fond du théâtre.

Je verrai dans ce lieu la beauté qui m'engage.

PASQUIN.

C'est Damis. Je suis pris. Ne perdons point courage.

(Il court à Damis, et le tire à part.)

Vous voyez, monseigneur, un des grisons secrets Qui d'Hortense partout va portant les poulets <sup>2</sup>. J'ai certain billet doux de sa part à vous rendre.

HORTENSE.

Quel changement! quel prix de l'amour le plus tendre

DAMIS.

Linons.

(11 14.)

Hom... hom... « Vous méritez de me charmer. « Je seus à vos vertus ce que je dois d'estime... »

« Mais je ne saurais vous aimer. »
Est il un trait plus noir et plus abominable?
le ne me croyais pas à ce point estimable.
le veux que tout ceci soit public à la cour,
Et j'en informerai le monde dès ce jour.
La chose assurément vaut bien qu'on la publie.

HORTENNE, & l'autre bout du théâtre. À t-il pu junque-la pousser son infamie?

l'enez; c'est là le cas qu'on fait de tels écrits.

(Il déchira le billat.)

PANQUIN, allant à Hortense.

le suis honteux pour vous d'un si cruel mépris. Madame, vous voyez de quel nir il déchire les billets qu'à l'ingrat vous duignâtes écrire.

HORTENAK.

Il me rend mon portrait ! Ah ! périsse à jamais le malheureux crayon de mes faibles attraits !

(Elle jette son portrait.)

PANQUIN, revenant à Damis.

Vous voyez : devant vous l'ingrate met en pièces Votre portrait, monsieur.

DAMIN

Il est quelques muitresses

Par qui l'original est un peu mieux reçu.

HORTENER.

Yérina, quel amour mon cœur avait conçu!

(à Pasquin.)

Prends ma bourse, Dis-moi pour qui je suis trahie; A quel heureux objet Damis me sacrifie,

PASQUIN,

A cinq ou six beautés, dont il se dit l'amant, Qu'il sert toutes hien mal, qu'il trompe également, Mais surtout à la jeune, à la belle Julie.

DAMIS, s'étant avancé vers Pasquin.

Prends ma bague, et dis-moi, mais sans friponnere. A quel impertinent, à quel fat de la cour, Ta maîtresse aujourd'hui prodigue son amour.

PASOUIN.

Vous méritez, ma foi, d'avoir la préférence; Mais un certain abbé lorgne de près Hortense; Et chez elle, de nuit, par le mur du jardin, Je fais entrer parfois Trasimon son cousin.

DAMIS,

Parbleu, j'en suis ravi. J'en apprends là de belles, Et je veux en chansons mettre un peu ces nouvelles. HORTENSE.

C'est le comble, Nérine, au malheur de mes feux. De voir que tout ceci va faire un bruit affreux. Allons, loin de l'ingrat je vais cacher mes larmes. DAMIS.

Allons, je vais au bal montrer un peu mes charmes.

PASQUIN, à Hortense.

Vous n'avez rien, madame, à desirer de moi? (à Damis.)

Vous n'avez nul besoin de mon petit emploi? Le ciel vous tienne en paix.

# SCÈNE XIII. HORTENSE, DAMIS, NERINE

HURTENNE, FEVERABLE

D'où vient que je demeure?

DAMIN.

Ir devrais être au bal, et danser à cette heure.

HORTENSE,

ll tève, Hélast d'Hortense il n'est point occupé,

DAMIS.

Elle me lorgne encore , ou je suis fort trompé. Il laut que je m'approche.

HORTENSE.

Il faut que je le fuie.

DAMIS.

kun, et me regarder! ah! quelle perfidie! Anétez. A ce point pouvez-vous me trahir!

HORTESSE,

lassez-moi m'efforcer, cruel , à vous haïr.

DAMIS,

Ali' l'effort n'est pas grand, graces à vos caprices.

HORTENER,

le le veux, je le dois, grace à vos injustices.

DAMIR.

Ausi, du randaz-vous prompts à nous au aller, Nous n'ations donc vanus qua pour nous quareller?

HORTENSE.

Que ca discours , ò cial ! est plein de perfidia , Alors qua l'on m'ontraga , at qu'on aima Julia !

DAMIS.

Mais l'indigne billet que de vous j'ai reçu? HORTENSE.

Mais mon portrait enfin que vous m'avez rendu?

DAM18.

Moi! je vous ai rendu votre portrait, cruelle?

Moi! j'aurais pu jamais vous écrire, infidèle, Un billet, un seul mot, qui ne fût point d'amour?

Je consens de quitter le roi, toute la cour, La faveur où je suis, les postes que j'espère, N'être jamais de rien, cesser partout de plaire, S'il est vrai qu'aujourd'hui je vous ai renvoyé Ce portrait à mes mains par l'amour confié.

HORTENSE.

Je fais plus. Je consens de n'être point aimée De l'amant dont mon ame est malgré moi charmée, S'il a reçu de moi ce billet prétendu. Mais voilà le portrait, ingrat, qui m'est rendu; Ce prix trop méprisé d'une amitié trop tendre, Le voilà: pouvez-vous...

DAMIS.

Ah! j'aperçois Clitandre.

## SCÈNE XIV.

HORTENSE, DAMIS, CLITANDRE, NÉRINE, PASQUIN.

DAMIS.

Viens-çà, marquis, viens-çà. Pourquoi fuis-tu d'ici?

Madame, il peut d'un mot débrouiller tout ceci.

Quoi! Clitandre saurait...

li faut...

DAMIA.

Ne craignes rien madame; Cest un ami prudent à qui j'ouvre mon ame : Il est mon confident, qu'il soit le vôtre aussi,

HORTKNSK.

Sortons, Nérine : à ciel! quel étourdi!

## SCÈNE XV.

DAMIS, CLITANDRE, PASQUIN.

DAMIS.

Ah' marquis, je ressens la douleur la plus vive : Il faut que je te parle... il faut que je la suive. (A Hortense.)

Attends-moi. Demeures. Ah! je suivrai vos pas.

# SCÈNE XVI. CLITANDRE, PASQUIN.

CLITANDES.

Je suis, je l'avouerai, dans un grand embarras. Je les croyais tous deux brouillés sur ta parole. PAROUEN.

Je le croyais aussi. J'ai bien joud mon rôle; lls se devraient haïr tous deux assurément : Mass pour se pardonner il ne faut qu'un moment.

GLITANDAE.

Voyons un peu tous deux le chemin qu'ils vont prends PARQUIN.

Vers son appartement Hortense va se rendre.

CLITANDRE.

Damis marche après elle; Hortense au moins le fui PARQUIN.

Elle fuit faiblement, et son amant la suit,

CLITANDER.

Damis en vain lui parle ; on détourne la tête.

PARQUIN.

Il est vrai; mais Damis de temps en temps l'arrête

Il se met à genoux ; il reçoit des mépris.

PARQUIN.

Ah! vous êtes perdu , l'un regarde Damis.

GLITANDRE

Hortense entre chez elle enfin, et le renvoie. Je sens des mouvements de chagrin et de joie, D'espérance et de crainte, et ne puis deviner Ou cette intrigue-ci pourra se terminer.

# SCÈNE XVII. CLITANDRE, DAMIS, PASQUIN

#### DAMIN.

Ah! marquis, cher marquis, parle; d'où vient qu'll<sup>org</sup> M'ordonne en grand secret d'éviter sa présence? D'où vient que son portrait, que je fie à ta foi, Se trouve entre ses mains? Parle, réponds, dis-<sup>mo</sup> CLITANDER.

Vous m'emberrassez fort.

DAMIN, & Pasquar.

Et vous, monsiour la traites.

Vous, la valet d'Hortense, ou qui prétendez l'étra, Il laut qua vous mourlez en ce lieu de ma main.

PANQUIN, & Chisudes

Monsieur, protágaz-nous.

GLUTANDRE, à Dame Phil moneigne... DAMIS.

Cast on vain ...

GLITANDEE.

Épargnaz en valat, c'ast moi qui vous an prie.

Quel si grand intérêt poux tit prondro a sa vio? GLITANDER.

le vous en prin ancora, at sériausement.

DAMIN.

Pa amitié pour toi je differe un moment. Ga, maraud, apprenda-moi la noirceur effroyable...

PARQUIAN.

All monsieur, cette affaire est embrouillée en diable, Mois je vous apprendral de surprenants secrets, 3) vous me promettez de n'en parler jamais.

DAMIN.

Non, ja na promats rian, at ja vaux tout appraudi a.
PANOUIN.

Monsiour, Hortonso arrivo, at pourrait nous outendre.

(a Chundre.)

Ah! monsieur, que dirai-je? Hélas! je suis a bout. Allons tous trois au bal, et je vous dirai tout.

## SCÈNE XVIIL

HORTENSE, un masque à la main et en domino; TRASIMON, NÉRINE.

#### TRASIMON.

Oui, croyez, ma cousine, et faites votre compte Que ce jeune éventé nous couvrira de honte. Comment! montrer partout et lettres et portrait! En public! à moi-même! Après un pareil trait, Je prétends de ma main lui brûler la cervelle.

HORTESSE, à Mérime.

Est-il vrai que Julie à ses yeux soit si belle, Qu'il en soit amoureux?

## TRASIMON.

Il importe fort peu; Mais qu'il vous déchonore, il m'importe, morbles ' Et je sais l'intérét qu'un parent doit y prendre.

HORTENEL, a Nemae.

Crois-tu que pour Julie il ait en le cœur tendre? Qu'en penses-tu? dis-mos.

#### SERINE.

Maie for pent aujourd la.

Aisément, si l'on vent, mooir cela de lui.

我的原作及李龙龙.

Son indiscrétion, Nérime, for extrême:

Je devrais le hair: permêtre que je laime.

Toun-à-l'heure, en plemmant, il jumin devant toi
maimerain noupours, en sans parler de moi.

Joulain madorer, en qu'il marain se taire.

TRAKIMON.

Il vous a promis là bien plus qu'il ne paut faire.

Four la dernière fois je le veux éprouver.
Nome, il est au bal; il faut l'aller trouver.
Déguise-toi; dis-lui qu'avec impatience.
Julie ici l'attend dans l'ombre et le silence.
L'actifice est permis sous ce masque trompeur,
Qui du moins de mon front cachera la rougeur:
Le parattrai Julie aux yeux de l'infidéle;
Le saurai ce qu'il pense et de moi-même et d'elle:
Cest de cet entretieu que dépendra mon choix.

(a Transmin.)

Ne vous écartes point, restex près de ce hois; Tachez auprès de vous de retenir Clitandre; Lon et l'autre en ces lleus daignes un peu m'attendre; Je vous appellerai quand il en sera temps.

## SCÈNE XIX.

HORTENNE, seule, en demino, et son masque à la main-

Il faut fixer enfin mes vænx trop inconstants.
Sachons, sons cet habit, à ses yenx travestie.
Sons ce masque, et surtout sons le nom de Julie.
'a l'adiscrétion de ce jeune éventé
t ut un excès d'amour ou bien de vanité,
Sa je dois le haïr ou lui donner sa grace.
Mais déja je le vois.

## SCÈNE XX.

HORTENSE, en domino et masquée; DAMIS.

DAMIS, sans voir Hortense.

C'est donc ici la place
Où toutes les beautés donnent leur rendez-vous?
Ma foi, je suis assez à la mode, entre nous.
Cui, la mode fait tout, décide tout en France;
Elle règle les rangs, l'honneur, la bienséance,
Le mérite, l'esprit, les plaisirs.

HORTENSE, à part.

L'étourdi!

DAMIS.

Ah! si pour mon bonheur on peut savoir ceci,
Je veux qu'avant deux ans la cour n'ait point de bells
A qui l'amour pour moi ne tourne la cervelle.
Il ne s'agit ici que de bien débuter.
Bientôt Églé, Doris... Mais qui les peut compter?
Quels plaisirs! quelle file!

HORTENSE, à part.

Ah! la tête légère!

DAMIS.

Ah! Julie, est-ce vous? vous qui m'êtes si chère? Je vous connais malgré ce masque trop jaloux, Et mon cœur amoureux m'avertit que c'est vous. Otez, Julie, ôtez ce masque impitoyable; Non, ne me cachez point ce visage adorable, Ce front, ces doux regards, cet aimable sonris, Qui de mon tendre amour sont la cause et le prix. Vous êtes en ces lieux la seule que j'adore.

#### HORLENSE.

Non, de vous mon humeur n'est pas connue encore. Je ne voudrais jamais accepter votre foi,
Si vous aviez un cœur qui n'ent aimé que moi.
Je veux que mon amant soit bien plus à la mode,
Que de ses rendez-vous le nombre l'incommode,
Que par trente grisons tous ses pas soient comptes,
Que mon amour vanqueur l'arrache à cent beautes,
Qu'il me fasse surtout de brillants sacrifices;
Suns cela je ne puis accepter ses services:

In amant moins couru ne me saurait flatter.

#### DAMIA.

Oh! j'ai sur ce pied-là de quoi vous contenter: I ai fait en peu de temps d'assez belles conquêtes; Je pourrais me vanter de fortunes hounêtes; Lt nous sommes courus de plus d'une beauté Qui pourraient de tout autre enflet la vanité 4. Nous en citérions bien qui font les difficiles, Lt qui sont avec nous passablement faciles.

## HOATENSE,

Mais oncore?

#### DAMIA.

Eh!... ma foi, vous n'avez qu'à parler, l'i je suis prêt, Julie, à vous tout immoler. Voulez-vous qu'à jamais mên cœur vous sacrilie La petite Isabelle et la vive Erminie, Clarice, Églé, Doris?...

### HORTENER.

Quelle offrande est ce là?
On m'offre tous les jours ces sacrifices-là;
Ces dames, entre nous, sont trop souvent quittées.
Nommes-moi des beautés qui soient plus respectées.

Et dont je puisse au moins triompher sans rougir.
Ah! si vous aviez pu forcer à vous chérir
Quelque femme à l'amour jusqu'alors insensible,
Aux manéges de cour toujours inaccessible,
De qui la biensésince accompagnât les pas,
Qui, sage en sa conduite, évitât les éclats,
Enfin qui pour vous seul cût en quelque faiblesse...

DAMIN, s'asseyant auprès d'Hortanse.

Écoutez. Entre nous, j'ai certaine maîtresse A qui ce portrait-la ressemble trait pour trait : Mais vous m'accuseriez d'être trop indiscret.

HORTENSE.

Point, point.

#### DAMIS.

Si je n'avais quelque pen de prudence, Si je voulais parler, je nommerais Hortense. Pourquoi done à ce nom vous éloigner de moi? Je n'aime point Hortense alors que je vous voi; Elle n'est près de vous ni touchante ni belle: De plus, certain abbé fréquente trop chez elle; Et de nuit, entre nous, Trasimon son cousin Passe un peu trop souvent par le mur du jardin.

HORTENSE, à part.

A l'indiscrétion joindre la calomnie!
(heut.)

Contraignous-nous encore. Écoutez, je vous prie; Comment avec Hortense êtes-vous, s'il vous plat?

DAMIS.

Du dernier bien: je dis la chose comme elle est.
HOBTENSE, à part.

l'eut-on plus loin pousser l'audace et l'imposture!

DAMIN.

Non, je ne vous mens point; c'est la vérité pure. HORTENSE, à part.

Le traltre!

DAMIN.

Eh! sur cels quel est votre souci? Pour parler d'elle enfin sommes-nous donc icl? Daignes , d**aignes plutôt**...

HOATSNAS.

Non, je ne sattrais croire

Qu'elle vous nit cédé cette entière victoire.

DAMIS.

Je vous dis que j'en ai la preuve par écrit.

HOATSNOE.

Je n'eu crois rien du tout.

DAMIA.

Vous m'outres de dépit.

HONTENSE.

le veux voir par mes yeux.

DAMIN.

C'est trop me faire injure.

(Il lui donne la lettre.)

Tenez donc: vous pouves connaître l'écriture.

HORTENDE, se démasquant.

Oni , je la connais, trattre l'et je connais ton cœur. J'ai réparé ma faute, enfin; et mon bonheur M'a rendu pour jamais le portrait et la lettre Qu'à ces indignes mains j'avais osé commettre. Il est temps; Trasimon, Clitandre, montrez-vous.

## SCÈNE XXI.

## HORTENSE, DAMIS, TRASIMON, CLITANDRE.

MORTENSE, à Clitandre.

Si je ne vous suis point un objet de courroux, Si vous m'aimez encore, à vos lois asservie, Je vous offre ma main, ma fortune, et ma vie.

CLITANDRE.

Ah! madame, à vos pieds un malheureux amant Devrait mourir de joie et de saisissement.

TRASIMON, à Damis.

Je vous l'avais bien dit que je la rendrais sage. C'est moi seul, mons Damis, qui fais ce mariage. Adieu: possédez mieux l'art de dissimuler.

DAMIS.

Juste ciel! désormais à qui peut-on parler?

FIN DE L'INDISCRET.

# VARIANTES DE L'INDISCRET.

· Premières éditions.

Jo suis dans une cour qu'une reine nouvelle Va rendre plus buillante, et plus vive, et plus belle. Je ne suis pas trop vain; mais, entre nous, je croi Avoir tout-a-fast l'air d'un favori du roi. Je suis jeune, assex beau, vif, galant, fait à peindre ; Je sais plaire au beau sexe, et surtout je sais feindre

" Ibid.

Avec cet air aisé que j'attrape si hien,
Je vais être de plus maître d'un tres gros hieu.
Ah! que je vais tenn une table excellente!
Hortense a hien, je crois, cent mille francs de renta:
J'en aurai tout autant, mais d'un bien clair et net;
Que je vais désormais couper au lansquenet!

· Ibid.

GLITANDRE.

Il cot vrai qu'on le dit.

DAMIA.

On a quelque raison; Mais vous aurier de moi méchante opinion; Si je me contentais d'une seule maîtresse; J'aurais trop à rougir de pareille faiblesse; A Julie en public je parais attaché; Mais, par ma foi, j'en suis très faiblement touché

TRASIMOR.

Ou fort, ou faiblement, il ne m'importe guère.

DAM14.

En Julie est coquette, et paraît hien légère; L'autre est très différente, et c'est solidement Que je l'aime.

PIN DES VARIANTES DE L'INDISCRET.

## NOTES DE L'INDISCRET.

Imitation de ces vers de Jocaste dans OEdipe, page 103 de ce volume:

Des courtisans sur nous les inquiets regards, etc., etc.

<sup>2</sup> On donnait, il y a près d'un siècle, le nom de Grisons à des laquais vêtus de gris, pour qu'ils ne fussent pas reconnus aux couleurs de leur livrée. — Les Poulets, ou billets d'amour, étaient ainsi appelés, dit-on, parcequ'ils étaient portés par des marchands de poulets qui s'introduisaient dans les maisons à la faveur de leur commerce, et qui savaient, au besoin, les cacher sous les ailes de ces oiseaux. Il est toujours bon de rappeler l'origine de certaines expressions qui tiennent à des usages anciens, et dont la tradition même s'est effacée: ces sortes de remarques ont du moins le mérite d'en fixer le sens.

Ces deux notes sont tirées des dernières éditions.

- 3 Ce vers est sans rime dans toutes les éditions. E. A. L.
- <sup>4</sup> Je mets pourraient au pluriel dans ce vers, parceque je l'ai trouvé ainsi dans toutes les éditions que j'ai consultées: mais la locution plus d'une, qui précède, veut ordinairement le verbe au singulier. E. A. L.

PIN DES NOTES DE L'INDISCRET.

# BRUTUS,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES.

1730.

### AVERTISSEMENT.

Cette tragédie fut jouée pour la première fois en 1730. C'est de toutes les pièces de l'auteur celle qui eut en France le moins de succès aux représentations; elle ne fut jouée que seize fois : et c'est celle qui a été traduite en plus de langues, et que les nations étrangères aiment le mieux. Elle est ici fort différente des premières éditions.

# DISCOURS SUR LA TRAGÉDIE.

#### A MILORD BOLINGBROKE.

Si je dédie & un Anglais un ouvrage représenté à Paris. re n'est pas, milord, qu'il n'y art aussi dans ma patrie des juges très éclairés, et d'excellents esprits auxquels j'ense pu rendre cet hommage; mais vous savez que la trancdie de Bratut est née en Angleterre. Vous vous souvenez que lorque l'étais retiré a Wandsworth, chez mon ami M. Falkoner, ce digne et vertueux citoyen, je m'occupai chez lui a corre en prose anglaise le premier acte de cette pièce, à pen pres tel qu'il est anjourd'hui en vers français. Je vous ra parlais quelquefois, et nous nous étonnions qu'aucun Anglais n'eut traité ce sujet, qui, de tous, est peut-être le plus convenable à votre flicatre!. Vous m'encouragiez à continuer un ouvrage ausceptible de ai granda scutimenta, Souffrez donc que je vous présente Brutus, quoique écrit dans une autre langue, docte sermonis utriusque lingue, à vous qui me donneriez des leçons de français aussi bien que d'anglais, à vous qui m'apprendriez du moins à rendre à ma langue cette force et cette énergie qu'inspire la noble lderte de penser: car les sentiments vigoureux de l'ame passent toujours dans le langage ; et qui pense fortement parle de méme,

Je vous avoue, milord, qu'à mon retour d'Angleterre, ou j'avais passé pres de deux années dans une étude continuelle de votre langue, je me trouvai embarrasse lorsque je

<sup>.</sup> If y a un Bratas d'un auteur minimis Less mais d'est un ouvrage ignans, qu'un ne représente jameis à Londres

voulus composer une tragédie française. Je m'étais presque accoutumé à penser en anglais; je sentais que les termes de ma langue ne venaient plus se présenter à mon imagination avec la même abondance qu'auparavant: c'était comme un ruisseau dont la source avait été détournée; il me fallut du temps et de la peine pour le faire couler dans son premier lit. Je compris bien alors que pour réussir dans un art, il le faut cultiver toute sa vie.

De la rime, et de la difficulté de la versification française.

Ce qui m'effraya le plus en rentrant dans cette carrière, ce fut la sévérité de notre poésie, et l'esclavage de la rime. Je regrettais cette heureuse liberté que vous avez d'écrire vos tragédies en vers non rimés; d'alonger, et surtout d'accourcir presque tous vos mots; de faire enjamber les vers les uns sur les autres, et de créer, dans le besoin, des termes nouveaux, qui sont toujours adoptés chez vous lorsqu'ils sont sonores, intelligibles, et nécessaires. Un poète anglais, disais-je, est un homme libre qui asservit sa langue à son génie; le Français est un esclave de la rime, obligé de faire quelquefois quatre vers pour exprimer une pensée qu'un Anglais peut rendre en une seule ligne. L'Anglais dit tout ce qu'il veut, le Français ne dit que ce qu'il peut; l'un court dans une carrière vaste, et l'autre marche avec des entraves dans un chemin glissant et étroit.

Malgré toutes ces réflexions et toutes ces plaintes, nous ne pourrons jamais secouer le joug de la rime; elle est essentielle à la poésie française. Notre langue ne comporte que peu d'inversions; nos vers ne souffrent point d'enjambement, du moins cette liberté est très rare; nos syllabene peuvent produire une harmonie sensible par leurs me sures longues ou brèves, nos césures et un certain nombre de pieds ne suffiraient pas pour distinguer la prose d'avec la versification: la rime est donc nécessaire aux vers fran-

De plus, tant de grands maltres qui ont fait des vers suce, tels que les Corneille, les Racine, les Despréaux, ont tellement accoutume nos oreilles à cette harmonie, que sous n'en pourrions pas supporter d'autres; et je le répète more, quiconque voudrait se délivrer d'un fardeau qu'a sorte le grand Corneille, scraît regardé avec raison, non sus comme un génie hardi qui s'ouvre une route nouvelle, nus comme un homme tres faible qui ne peut marcher lans l'ancienne carrière.

### Tragelier en prose,

On a tenté de nous donner des trapédies en proset mais success pas que cette entreprise puisse desormais renseir : pui a le plus ne saurant se contenter du moins. On sera tousurs mai venu à dire au public : Je viens diminuer votre dimin. Si, au milieu des tableaux de Rubens ou de Paul biconese, quelqu'un venait placer ses dessins au crayon, ameait il pas tort de s'égaler a ces peintres? On est accousure dans les fêtes à des danses et a des chants : serait ce succe de marcher et de parler, sous pritexte qu'on marches ait et qu'on pai lerait bien, et que cela serait plus aise et plus naturel?

If y a grande apparence qu'il faudra toujours des vers ar tous les theâtres tragiques, et, de plus, toujours des mics sur le nôtre. C'est meme à cette contrainte de la rime et à cette severite extrême de notre versilication que nous levous ces excellents ouvrages que nous avons dans notre augue. Nous voulons que la rime ne coûte jamais rien aux sences, qu'elle ne soit in triviale ni trop recherches; nous surcous rigourensement dans un vers la même princte, la mome exactitude, que dans la prose. Nous ne permettons per la mondre licence; nous demandons qu'un auteur porte sus discontinuer toutes ses chaînes, et cependant qu'il panese toujours libre; et nous ne reconnaissons pour poétes per ceux qui ont rempli toutes ces conditions.

### Exemple de la difficulté des vers français.

Voilà pourquoi il est plus aisé de faire cent vers en toute autre langue, que quatre vers en français. L'exemple de notre abbé Regnier Desmarais, de l'académie française ét de celle de la Crusca, en est une preuve bien évidente il traduisit Anacréon en italien avec succès, et ses vers français sont, à l'exception de deux ou trois quatrains, au rang des plus médiocres. Notre Ménage était dans le même cas. Combien de nos beaux esprits ont fait de très beaux vers latins, et n'ont pu être supportables en leur langue!

### La rime platt aux Français, même dans les comédies.

Je sais combien de disputes j'ai essuyées sur notre versification en Angleterre, et quels reproches me fait souvent le savant évêque de Rochester sur cette contrainte puérile, qu'il prétend que nous nous imposons de gaieté de cœur. Mais soyez persuadé, milord, que plus un étranger connaîtra notre langue, et plus il se réconciliera avec cette rime qui l'effraie d'abord. Non seulement elle est nécessaire à notre tragédie, mais elle embellit nos comédies mêmes. Un bon mot en vers en est retenu plus aisément : les portraits de la vie humaine seront toujours plus frappants en vers qu'en prose; et qui dit vers, en français, dit nécessairement des vers rimés : en un mot, nous avons des comedies en prose du célèbre Molière que l'on a été obligé de mettre en vers après sa mort, et qui ne sont plus jouées que de cette manière nouvelle.

### Caractère du théâtre anglais.

Ne pouvant, milord, hasarder sur le théâtre français des vers non rimés, tels qu'ils sont en usage en Italie et en Angleterre, j'aurais du moins voulu transporter sur notre acene certaines beautés de la vôtre. Il est vrai, et je l'avoue, que le théâtre anglais est bien défectueux. J'ai entendu de votre bouche que vous n'aviez pas une bonne tragédie, mais en récompense, dans ces pièces si monstrueuses, vous avez des scènes admirables. Il a manqué jusqu'à présent à presque tous les auteurs tragiques de votre nation cette pureté, cette conduite régulière, ces bienséances de l'action et du style, cette élégance, et toutes ces finesses de l'art qui ont établi la réputation du théâtre français depuis le grand Corneille; mais vos pièces les plus irrégulières ont un grand mérite, c'est celui de l'action.

#### Défaut du théâtre français.

Nous avons en France des tragédies estimées, qui sont plutôt des conversations qu'elles ne sont la représentation d'un événement. Un auteur italien m'ecrivait dans une lettre sur les théâtres : « Un critico del nostro Pastor fido disse, « che quel componimento erra un riassunto di bellissimi « madrigali : credo, se vivesse, che direbbe delle tragedie « francesi, che sono un riassunto di belle elegie e sontuosi « epitalami. » J'ai bien peur que cet Italien n'ait trop raison. Notre délicatesse excessive nous force quelquefols à mettre en récit ce que nous voudrions exposer aux yeux. Nous craignons de hasarder sur la scène des spectacles nouveaux devant une nation accoutumée à tourner en ridicule tout ce qui n'est pas d'usage.

L'endroit où l'on joue la comédic, et les abus qui s'y sont glissés, sont encore une cause de cette sécheresse qu'on peut reprocher à quelques unes de nos pièces. Les bancs qui sont sur le théâtre destines aux spectateurs, rétrécissent la scène, et rendent toute action presque impraticable. Ce défaut est cause que les décorations, tant recom-

Enfin ess plaintes réitérées de Voltaire ont opéré la réforme du théâtre en France, et ers abus ne subsistent plus.

mandées par les anciens, sont rarement convenables a la pièce. Il empêche surtout que les acteurs ne passent d'un appartement dans un autre aux yeux des spectateurs, comme les Grecs et les Romains le pratiquaient sagement, pour conserver à-la-fois l'unité de lieu et la vraisemblance.

### Exemple du Caton anglais.

Comment oscrions-nous, sur nos théatres, faire paraitre. par exemple, l'ombre de l'ompée, ou le génie de Brutus, au milieu de tant de jeunes gens qui ne regardent jamai. les choses les plus sérieuses que comme l'occasion de dire un bon mot? Comment apporter au milieu d'eux sur la scène le corps de Marcus devant Caton son père, qui s'écrie: "Heureux jeune homme, tu es mort pour ton pays! () mes a amis, laissez-moi compter ces glorieuses blessures! Qui " ne voudrait mourir ainsi pour la patrie? Pourquoi n'at-« on qu'une vie à lui sacrifier?.. Mes amis, ne pleurez point " ma perte, ne regrettez point mon fils; pleurez Rome: la u maltresse du monde n'est plus. O liberté! 6 ma patrie! « 6 vertu! etc. » Voila ce que feu M. Addison ne craignit point de faire représenter à Londres; voilà ce qui fut joue; traduit en italien, dans plus d'une ville d'Italie. Mais si nous hasardions à Paris un tel spectacle, n'entendez-vous pas déjà le parterre qui se récrie, et ne voyez-vous pas not femmes qui détournent la tête?

Comparaison du MARLIUS de M. de La Fosse avec la Vestil SAUVÉE de M. Otway.

Vous n'imagineriez pas à quel point va cette délicateure. L'auteur de notre tragédie de Manlius prit son sujet de la pièce anglaise de M. Otway, intitulée Venise sauvée. Le sujet est tiré de l'histoire de la conjuration du marquis de Bedmar, écrite par l'abbé de Saint-Réal; et permettez-mod de dire en passant que ce morceau d'histoire, égal peut-etre

a falluste, est fort au-dessus de la pièce d'Otway et de notre Manlius. Premièrement, vous remarquez le préjugé qui a forcé l'auteur francais à déguiser sous des noms romains une aventure connue, que l'anglais à traitée naturellement sous les noms véritables. On n'a point trouvé ridicule au theâtre de Londres qu'un ambassadeur espagnol s'appelât Bedmar, et que des conjurés eussent le nom de Jaffier, de Jacques-Pierre, d'Elliot; cela seul en France eût pu faire tomber la pièce.

Mais voyez qu'Otway ne craint point d'assembler tous les conjueés. Henaud prend leur serment, assigne à chacun son poste, prescrit l'heure du carnage, et jette de temps en temps des regards inquiets et soupçonneux sur Jaffier, dont il se défie. Il leur fait à tous ce discours pathétique, traduit mot pour mot de l'abbé de Maint-Réal: « Jamais repos si » profond ne précéda un trouble si grand. Notre bonne » destinée a aveuglé les plus clairvoyants de tous les hommes, rassuré les plus timides, endormi les plus soupçonneux, confondu les plus-aubtils: nous vivons encore, mes » chers amis ; nous vivons, et notre vie sera bientôt funeste » sux tyrans de ces lieux, etc. »

Qu'a fait l'auteur français? Il a craint de hasarder tant de personnages sur la scène; il se contente de faire réciter par Henaud, sous le nom de Rutile, une faible partie de ce même discours, qu'il vient, dit-il, de tenir aux conjurés. Ne sentez-vous pas, par ce seul exposé, combien cette scène anglaise est au-dessus de la française, la pièce d'Otway fut-elle d'ailleurs monstrueuse?

### Examen du Jules-Clénan de Shukenpeare.

Avec quel plaisir n'ai-je point vu à Londres votre tragédie de Jules-César, qui, depuis cent cinquante années, fait les délices de votre nation! Je ne prétends pas assurément approuver les irrégularités barbares dont elle est remplie; il est seulement étonnant qu'il ne s'en trouve pas davantage dans un ouvrage composé dans un siècle d'ignorance par un homme qui même ne savait pas le latin, et qui n'eut de maître que son génie. Mais au milieu de tant de fautes grossières, avec quel ravissement je voyais Brutus, tenant encore un poignard teint du sang de César, assembler le peuple romain, et lui parler ainsi du haut de la tribune aux harangues:

"Romains, compatriotes, amis, s'il est quelqu'un de vous "qui ait été attaché à César, qu'il sache que Brutus ne l'é

"tait pas moins: oui, je l'aimais, Romains; et si vous me

"demandez pourquoi j'ai versé son sang, c'est que j'aimais

Rome davantage. Voudriez-vous voir César vivant, et

"mourir ses esclaves, plutôt que d'acheter votre liberté

"par sa mort? César était mon ami, je le pleure; il était

"heureux, j'applaudis à ses triomphes; il était vaillant, je

"honore: mais il était ambitieux, je l'ai tué. y a-t-il quel
"qu'un parmi vous assez lâche pour regretter la servitude?

"S'il en est un seul, qu'il parle, qu'il se montre; c'est lui

"que j'ai offensé: y a-t-il quelqu'un assez infame pour ou
"blier qu'il est Romain? qu'il parle; c'est lui seul qui est

"mon ennemi.

#### CHOEUR DES ROMAINS.

### « Personne, non, Brutus, personne.

#### BRUTUS.

« Ainsi donc je n'ai offensé personne. Voici le corps du « dictateur qu'on vous apporte; les derniers devoirs lui « seront rendus par Antoine; par cet Antoine qui, n'ayant « point eu de part au châtiment de César, en retirera le « même avantage que moi; et que chacun de vous sente le « bonheur inestimable d'être libre. Je n'ai plus qu'un mot « à vous dire: j'ai tué de cette main mon meilleur ami pour « le salut de Rome; je garde ce même poignard pour moi, « quand Rome demandera ma vie.

LE GRORDE.

"Vivos, Brutus, vivos à jamais!"

Après cette scène, Antoine vient émouvoir de pitié ces mêmes Romains à qui Brutus avait inspiré sa rigueur et sa barbarie. Antoine, par un discours artificieux, ramène insensiblement ces esprits superbas; et, quand il les volt tadoucis, alors il leur montre le corps de César; et, se servant des figures les plus pathétiques, il les excite au tumulte et à la vengeance. Peut-être les Français ne souffriaient pas que l'on fit paraître sur leurs théâtres un chœur composé d'artisans et de plébéiens romains; que le corps sangiant de César y fût exposé aux yeux du peuple, et qu'on excitât ce peuple à la vengeance, du haut de la tribune aux harangues; c'est à la coutume, qui est la reine de ce monde, à changer le goût des nations, et à tourner en plaisir les objets de notre aversion.

Les Grees ont hasardé des spectacles non moins révoltants pour nous. Hippolyte, brisé par sa chute, vient,
compter ses blessures et pousser des cris douloureux. Philoctéte tombe dans ses accès de souffrance; un sang noir
coule de sa plaie. OEdipe, couvert du sang qui dégoutte
encore des restes de ses yeux qu'il vient d'arracher, se plaint
des dieux et des hommes. On entend les cris de Clytemnestre que son propre fils éporge; et Électre crie sur le
théâtre: « l'rappez, ne l'épargnez pas; elle n'a pas épargné
s notre père, s. l'rométhée est attaché sur un rocher avec
des clous qu'on lui enfonce dans l'estomac et dans les bras.
Les furies répondent à l'ombre sanglante de Clytemnestre
par des hurlements sans aucune articulation. Beaucoup de
tragédies grecques, en un mot, sont remplies de cette terreur portée à l'excès.

Je sais bien que les tragiques gracs, d'ailleurs supérieurs aux anglais, ont erré en prenant souvent l'horraur pour la terreur, et le dégoûtant et l'incroyable pour le tragique et le merveilleux. L'art était dans son enfance du temps d'Eschyle, comme à Londres, du temps de Shakespeare; mais, parmi les grandes fautes des poètes grecs, et même des vôtres, on trouve un vrai pathétique et de singulières beautés; et si quelques Français qui ne connaissent les tragédies et les mœurs étrangères que par des traductions et sur des ouï-dire les condamnent sans aucune restriction. ils sont, ce me semble, comme des aveugles qui assureraient qu'une rose ne peut avoir de couleurs vives, parcequ'ils en compteraient les épines à tâtons. Mais si les Grecs et vous, vous passez les bornes de la bienséance, et si les Anglais surtout ont donné des spectacles effroyables, voulant en donner de terribles, nous autres Français, aussi scrupuleux que vous avez été téméraires, nous nous arrêtons trop, de peur de nous emporter; et quelquefois nous n'arrivons pas au tragique, dans la crainte d'en passer les bornes.

Je suis bien loin de proposer que la scène devienne un lieu de carnage, comme elle l'est dans Shakespeare et dans ses successeurs, qui, n'ayant pas son génie, n'ont imité que ses défauts; mais j'ose croire qu'il y a des situations qui ne paraissent encore que dégoûtantes et horribles aux Français, et qui, bien ménagées, représentées avec art, et surtout adoucies par le charme des beaux vers, pourraient nous faire une sorte de plaisir dont nous ne nous doutons pas.

Il n'est point de serpent, ni de monstre odieux, Qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux.

#### Bienséances et unités.

Du moins que l'on me dise pourquoi il est permis à nos héros et à nos héroïnes de théâtre de se tuer, et qu'il leur est défendu de tuer personne. La scène est-elle moins ensanglantée par la mort d'Atalide, qui se poignarde pour son amant, qu'elle ne le serait par le meurtre de César; et si le spectacle du fils de Caton, qui parait mort aux youx de son pere, est l'occasion d'un discours admirable de ce vieux Romain; si ce morceau a eté applaudi en Angleterre et en fialse parceux qui sont les plus grands partisans de la bienseauce française; si les femmes les plus delicates n'en ont point été choquees, pourquoi les l'rançais ne s'y accoutimeraisent de pas? La nature n'est elle pas la même dans tous les hommes?

Tontes ces luis, de ne point ensanglanter la scène, de ne point faire parler plus de trois interlocuteurs, etc., sont des loss qui, ce me semble, pourraient avoir quelques exerptions parmi nous, comme elles en ont eu chez les Grees. Il n'en est pas des règles de la bienséance, toujours un peu arbitraires, comme des régles fondamentales du théatre, qui sont les trois unites, il y aurait de la faiblesse et de la sterilité à étendre une action au delà de l'espace de temps et du beu convenable. Demandez a quiconque aura insere dans une pièce trop d'evènements la raison de cette faute . cil est de bonne for, il vons dira qu'il n'a pas cu assez de genie pour remplir sa pièce d'un seul fait, et s'il prend deux jours et deux villes pour son action, croyex que c'est parcerpi'il n'aurait pas en l'adresse de la resserrer dans l'espare de trois heures et dans l'enceinte d'un palais, comme l'exige la vraisemblance. Il en est tout autrement de celus qui basarderait un apectacle horrible sur le théâtre il ne choquerait point la vraisemblance; et cette hardiesse, loin de supposer de la faiblesse dans l'auteur, demanderait au contratre un grand géme pour mettre, par ses vers, de la veritable grandeur dans une action qui, sans un siyle sublime, ne serait qu'atroce et degontante.

### Conqueme acte de Roman va.

Voila ce qu'a ose tenter une fois notre grand Corneille ; dans sa Rodogime. Il fait paraître une mere qui , en présence de la cour et d'un ambassadeur, veut empoisonner son fils et sa belle-fille, après avoir tué son autre fils de sa propre main. Elle leur présente la coupe empoisonnée; et, sur leurs refus et leurs soupçons, elle la boit elle-même, et meurt du poison qu'elle leur destinait. Des coups aussi terribles ne doivent pas être prodigués, et il n'appartient pas à tout le monde d'oser les frapper. Ces nouveautés demandent une grande circonspection, et une exécution de maître. Les Anglais eux-mêmes avouent que Shakespeare, par exemple, a été le seul parmi eux qui ait su évoquer et faire parler des ombres avec succès:

Within that circle none durst move but he.

Pompe et dignité du spectacle dans la tragédie.

Plus une action théâtrale est majestueuse ou effrayante, plus elle deviendrait insipide, si elle était souvent répétée; à peu près comme les détails des batailles, qui, étant par eux-mêmes ce qu'il y a de plus terrible, deviennent froids et ennuyeux à force de reparaître souvent dans les histoires. La seule pièce où M. Racine ait mis du spectacle, c'est son chef-d'œuvre d'Athalie. On y voit un enfant sur un trône, sa nourrice et des prêtres qui l'environnent, une reine qui commande à ses soldats de le massacrer, des lévites armés qui accourent pour le défendre. Toute cette action est pathétique; mais, si le style ne l'était pas aussi, elle ne serait que puérile.

Plus on veut frapper les yeux par un appareil éclatant, plus on s'impose la nécessité de dire de grandes choses; autrement on ne serait qu'un décorateur, et non un poète tragique. Il y a pres de treute années qu'on représenta la tragédie de Montecume, à Paris; la scène ouvrait par un spectacle nouveau; c'etait un palaes d'un goût magnifique et barbare: Montecume paraissait avec un habit singulier; des esclaves armes de the bre étaient dans le foud; autour

de lui étaient huit grande de sa cour, prosternée le visage contre terre: Montezume commençait la pièce en leur disant:

Leves-vous; votre roi vous permet aujourd'hui Et de l'envisager, et de parler à lui.

Ce spectacle charma: mais vollà tout ce qu'il y eut de brau dans cette tragédie.

Pour moi, j'avoue que ce n'a pas été sans quelque crainte que j'ai introduit sur la scène française le sénat de Rome, en robes rouges, allant aux opinions. Je me souvenais que lorsque j'introduisis autrefois dans Œdipe un chœur de Thébains qui disait,

O mort, nous implorons ton funeste seconra!

O mort, viens nous sauver, viens terminer nos jours!

le parterre, au lieu d'être frappé du pathétique qui pouvait être en cet endroit, ne sentit d'abord que le prétendu ridicule d'avoir mis ces vers dans la bouche d'acteurs peu accoutumés, et il fit un éclat de rire. C'est ce qui m'a empéché, dans Brutus, de faire parler les sénateurs quand Tims est accusé devant eux, et d'augmenter la terreur de la situation, en exprimant l'étonnement et la douleur de res pères de Rome, qui sans doute devaient marquer leur surprise autrement que par un jeu muet, qui même n'a pasété exécuté!

<sup>.</sup> Nous cros ons convensible de rappeler loi le morceau suivant, que M. de Voltaire a retranché dans les éditions postérieures à 1738 :

<sup>&</sup>quot;Au reste, milord, s'il y a quelques endroits passables dans cet couvrage, il faut que j'avoue que j'en ai l'obligation à des amis qui pensent comme vous. Ils m'encouragealent à tempérer l'austérité de Beutus par l'amour paternel, sin qu'on admirât et qu'on plaisguit l'effort qu'il se fait en condamnant son fils. Ils m'eshortaient à donner à la jeune Tullia un caractère de tendresse et d'inno-cence, parceque si j'en avais fait une héroine aluère qui n'eût

Les Anglais donnent beaucoup plus à l'action que nous: ils parlent plus aux yeux: les Français donnent plus à l'élégance, à l'harmonie, aux charmes des vers. Il est certain qu'il est plus difficile de bien écrire que de mettre sur le théâtre des assassinats, des roues, des potences, des sorciers, et des revenants. Aussi la tragédie de Caton, qui fait tant d'honneur à M. Addison, votre successeur dans le ministère, cette tragédie, la seule bien écrite d'un bout à l'autre chez votre nation, à ce que je vous ai entendu dire à vousmême, ne doit sa grande réputation qu'à ses beaux vers, c'est-à-dire à des pensées fortes et vraies, exprimées en vers harmonieux. Ce sont les beautés de détail qui soutiennent les ouvrages en vers, et qui les font passer à la postérité. C'est souvent la manière singulière de dire des choses communes, c'est cet art d'embellir par la diction ce que pensent et ce que sentent tous les hommes qui fait les grands poétes. Il n'y a ni sentiments recherchés, ni aventure romanesque dans le quatrième livre de Virgile; il est tout naturel, et

parlé à Titus que comme à un sujet qui devait servir son prince, alors Titus aurait été avili, et l'ambassadeur eût été inutile. Ils voulaient que Titus fût un jeune homme furieux dans ses passions, aimant Rome et son père, adorant Tullie, se fesant un devoir d'être fidèle au sénat même dont il se plaignait, et emporté loin de son devoir par une passion dont il avait cru être le maître. En effet, si Titus avait été de l'avis de sa maîtresse, et s'était dit à lui-même de bonnes raisons en faveur des rois, Brutus alors n'est été regardé que comme un chef de rebelles, Titus n'aurait plus eu de remords, son père n'eût plus excité la pitié.

de remords, son père n'eût plus excité la pitié.
Gardez, me disaient-ils, que les deux enfants de Brutus paraissent sur la scène; vous savez que l'intérêt est perdu quand il se partage. Mais surtout que votre pièce soit simple; imitez cette beauté des Grecs, croyez que la multiplicité des évenements et des intérêts compliqués n'est que la ressource des génies stériles qui ne savent pas tirer d'une seule passion de quoi faire cinq actes.
Tâchez de travailler chaque scène comme si c'était la seule que vous eussiez à écrire. Ce sont les beautés de détail, etc., etc.

rest l'effort de l'esprit humain. M. Racine n'est si au-dessus les autres qui ont tous dit les mêmes choses que lui , que parcequ'il les a mieux dites. Corneille n'est véritablement grand que quand il s'exprime aussi bien qu'il pense. Sourenons-nous de ce précepte de Despréaux:

Et que tout ce qu'il dit, facile à retenir, De son ouvrage en nous luisse un long souvenir

Voilà ce que n'ont point tant d'ouvrages dramatiques, que l'art d'un acteur, et la figure et la voix d'une actrice, ont last valoir sur nos théâtres. Combien de pièces mal écrites but eu plus de représentations que Cinna et Britannicus! Mais on n'a jamais retenu deux vers de ces faibles poèmes, su lieu qu'on sait une partie de Britannicus et de Cinna par cœur. En vain le Régulus de Pradon a fait verser des lames par quelques situations touchantes; cet ouvrage et tous ceux qui lui ressemblent sont méprisés, tandis que leurs auteurs s'applaudissent dans leurs préfaces.

#### De l'amour.

Des critiques judicieux pourraient me demander pourquoi j'ai parlé d'amour dans une tragédie dont le titre est lunus Brutus; pourquoi j'ai mélé cette passion avec l'austère tertu du sénat romain et la politique d'un ambassadeur.

On reproche à notre nation d'avoir amolli le théâtre par trop de tendresse; et les Anglais méritent bien le même reproche depuis près d'un siècle, car vous avez toujours un peu pris nos modes et nos vices. Mais me permettez-vous de vous dire mon sentiment sur cette matière?

Vouloir de l'amour dans toutes les tragedics me parait su goût efféminé; l'en proscrire toujours est une mauvaise bumeur bien déraisonnable.

Le théatre, soit tragique, soit comique, est la peintitre Trante des passions humaines, L'ambition d'un prince est représentée dans la tragédie: la comédie tourne en nidicule la vanité d'un bourgeois. Ici, vous riez de la coquetterie et des intrigues d'une citoyenne; là, vous pleurez la malheureuse passion de Phèdre: de même, l'amour vous amuse dans un roman, et il vous transporte dans la Didon de Virgile. L'amour dans une tragédie n'est pas plus un défaut essentiel que dans l'Énéide; il n'est à reprendre que quand il est amené mal à propos, ou traité sans art.

Les Grecs ont rarement hasardé cette passion sur le théâtre d'Athènes: premièrement, parceque leurs tragédies n'ayant roulé d'abord que sur des sujets terribles, l'esprit des spectateurs était plié à ce genre de spectacles; secondement. parceque les femmes menaient une vie beaucoup plus retirée que les nôtres, et qu'ainsi, le langage de l'amour n'étant pas, comme aujourd'hui, le sujet de toutes les conversations, les poètes en étaient moins invités à traiter cette passion, qui de toutes est la plus difficile à représenter, par les ménagements délicats qu'elle demande. Une troisième raison, qui me paraît assez forte, c'est que l'on n'avait point de comédiennes; les rôles des femmes étaient joués par des hommes masqués: il semble que l'amour eut été ridicule dans leur bouche.

C'est tout le contraire à Londres et à Paris; et il faut avouer que les auteurs n'auraient guère entendu leurs intérêts, ni connu leur auditoire, s'ils n'avaient jamais fait parler les Olfield, ou les Duclos et les Le Couvreur, que d'ambition et de politique.

Le mal est que l'amour n'est souvent chez nos héros de théâtre que de la galanterie; et que chez les vôtres il dégénère quelquefois en débauche. Dans notre Alcihiade, pièce très suivie, mais faiblement écrite, et ainsi peu estimée, on a admiré long-temps ces mauvais vers que récitait d'un ton séduisant l'Ésopus i du dernier siècle:

<sup>&#</sup>x27; Le comédien Baron.

Ah! lorsque, pénétré d'un amour véritable,
Et gémissant aux pieds d'un objet adorable,
J'oi commu dans ses yeux timides ou distraits
Que mes soins de son cœur ont pu troubler la paix;
Que, par l'aveu secret d'une ardeur mutuelle,
La mienne a pris encore une force nouvelle;
Dens ces moments si doux, j'oi cent fois éprouvé
Qu'un mortel peut goûter un bonheur achevé.

Dans votre Fenise sauvée, le vieux Renaud veut violer la femme de Jaffier, et elle s'en plaint en termes auca indécents, jusqu'à dire qu'il est venu à elle unbuttoned, déboutonné.

Pour que l'amour soit digne du théâtre tragique, il faut qu'il soit le nœud nécessaire de la pièce, et non qu'il soit amene par force, pour remplir le vide de vos tragédies et des nôtres, qui sont toutes trop longues; il faut que ce soit une passion véritablement tragique, regardée comme une fablesse, et combattue par des remords. Il faut, ou que l'amour conduise aux malheurs et aux crimes, pour faire voir combien il est dangereux; ou que la vertu en triomphe, pour montrer qu'il n'est pas invincible; sans cela, ce n'est plus qu'un amour d'églogue ou de comédie.

C'est à vous, milord, à décider si j'ai rempli quelques unes de ces conditions; mais que vos amis daignent surtout ne point juger du génie et du goût de notre nation par ce discours et par cette tragédie que je vous envoie. Je suis peut-être un de ceux qui cultivent les lettres en France avec moins de succès; et si les sentiments que je soumets a 1 à votre censure sont désapprouvés, c'est à moi seul qu'en appartient le blâme.

### PERSONNAGES.

JUNIUS BRUTUS,
VALÉRIUS PUBLICOLA,

TITUS, fils de Brutus.

TULLIE, fille de Tarquin.

ALGINE, confidente de Tullie.

ARONS, ambassadeur de Porsenna.

MESSALA, ami de Titus.

PROCULUS, tribun militaire.

ALBIN, confident d'Arons.

SÉNATEURS.

LICTEURS.

La scène est à Rome.

## BRUTUS.

### ACTE PREMIER.

### SCÈNE L

Le théâtre représente une partie de la maison des consuls sur le mont Tarpéien ; le temple du Capitole se voit dans le fond. Les sénseteurs sont assemblés entre le temple et la maison ; devant l'autel de Mars. Brutus et Valérius Publicola ; consuls ; président à cette assemblée : les sénateurs sont rangés en demi cercle. Des licteurs avec leurs faisceaux sont debout derrière les sénateurs.

#### BRUTUS, VALÉRIUS PUBLICOLA, LES MENATEURS.

#### BRUTUS.

Destructeurs des tyrans, vous qui n'avez pour rois Que les dieux de Numa, vos vertus et nos lois, Enfin notre ennemi commence à nous connaître. Ce superbe Toscan qui ne parlait qu'en maître, Porsenna, de Tarquin ce formidable appui, Ce tyran, protecteur d'un tyran comme lui, Qui couvre de son camp les rivages du Tibre, Respecte le sénat et craint un peuple libre. Aujourd'hui, devant vous abaissant sa hauteur, Il demande à traiter par un ambassadeur. Arons, qu'il nous députe, en ce moment s'avance; Aux sénateurs de Rome il demande audience:

Il attend dans ce temple, et c'est à vous de voir S'il le faut refuser, s'il le faut recevoir.

VALÉRIUS PUBLICOLA.

Quoi qu'il vienne annoncer, quoi qu'on puisse en attent Il le faut à son roi renvoyer sans l'entendre: Tel est mon sentiment. Rome ne traite plus Avec ses ennemis que quand ils sont vaincus. Votre fils, il est vrai, vengeur de sa patrie. A deux fois repoussé le tyran d'Étrurie; Je sais tout ce qu'on doit à ses vaillantes mains; Je sais qu'à votre exemple il sauva les Romains: Mais ce n'est point assez; Rome assiégée encore, Voit dans les champs voisins ces tyrans qu'elle abborre Que Tarquin satisfasse aux ordres du sénat; Exilé par nos lois, qu'il sorte de l'état; De son coupable aspect qu'il purge nos frontières, Et nous pourrons ensuite écouter ses prières. Ce nom d'ambassadeur a paru vous frapper; Tarquin n'a pu nous vaincre, il cherche à nous trompt L'ambassadeur d'un roi m'est toujours redoutable; Ce n'est qu'un ennemi, sous un titre honorable, Qui vient, rempli d'orgueil ou de dextérité, Insulter ou trahir avec impunité. Rome, n'écoute point leur séduisant langage: Tout art t'est étranger; combattre est ton partage: Confonds tes ennemis de ta gloire irrités; Tombe, ou punis les rois: ce sont là tes traités.

BRUTUS.

Rome sait à quel point sa liberté m'est chère: Mais, plein du même esprit, mon sentiment diffère. Je vois cette ambassade, au nom des souverains, Comme un premier hommage aux citoyens romains. Accoutumons des rois la fierté despotique
A traiter en égale avec la république;
Attendant que, du ciel remplissant les décrets,
Quelque jour avec elle ils traitent en sujets.
Arons vient voir ici Rome encor chancelante,
Drouvrir les ressorts de sa grandeur naissante,
l'pier son génie, observer son pouvoir:
Romains, c'est pour cela qu'il le faut recevoir,
L'ennemi du sénat connaîtra qui nous sommes,
Et l'esclave d'un roi va voir enfin des hommes.
Que dans Rome à loisir il porte ses regards,
Il la verra dans vous : vous êtes ses remparts.
Qu'il révère en ces lieux le dieu qui nous rassemble;
Qu'il paraisse au sénat, qu'il écoute, et qu'il tremble.

(Les senateurs se lévent, et s'approchent un moment pour danner lours voix.)

### VALÉRIUS PUBLICOLA.

Je vois tout le sénat passer à votre avis;
Rome et vous l'ordonnez : à regret j'y souscris.
Lecteurs, qu'on l'introduise; et puisse sa présence
Napporter en ces lieux rien dont Rome s'offense!
( à Brutus.)

Cost sur vous seul ici que nos yeux sont ouverts; Cost vous qui le premier avez rempu nos fors. De notre liberté soutenes la querelle; Brutus en est le père, et doit parler pour elle.

### SCÈNE II.

LE SÉNAT, ARONS, ALBIN, SUITE.

(Arons entre par le côté du théâtre, précédé de deux licteurs et d'Albin, son confident; il passe devant les consuls et le sénat, qu'il salue; et il va s'asseoir sur un siège préparé pour lui sur le devant du théâtre.)

#### ARONS.

Consuls et vous sénat, qu'il m'est doux d'être admis Dans ce conseil sacré de sages ennemis,
De voir tous ces héros dont l'équité sévère
N'eut jusques aujourd'hui qu'un reproche à se faire;
Témoin de leurs exploits, d'admirer leurs vertus;
D'écouter Rome enfin par la voix de Brutus!
Loin des cris de ce peuple indocile et barbare,
Que la fureur conduit, réunit et sépare,
Aveugle dans sa haine, aveugle en son amour,
Qui menace et qui craint, règne et sert en un jour;
Dont l'audace...

#### BRUTUS.

Arrêtez; sachez qu'il faut qu'on nomme Avec plus de respect les citoyens de Rome.

La gloire du sénat est de représenter

Ce peuple vertueux que l'on ose insulter.

Quittez l'art avec nous; quittez la flatterie;

Ce poison qu'on prépare à la cour d'Étrurie

N'est point encor connu dans le sénat romain.

Poursuivez.

#### ARONS.

Moins piqué d'un discours si hautain

Que touché des malheurs où cet état s'expose, Comme un de ses enfants j'embrasse ici sa cause.

Vous voyes quel orage éclate autour de vous; C'est en vain que Titus en détourns les coups :
Je vois avec regret sa valeur et son séle
N'assurer aux Romains qu'une chute plus belle.
Sa victoire affaiblit vos remparts désolés;
Du sang qui les inonde ils semblent ébraulés.
Ah! ne refuses plus une paix nécessaire;
Si du pauple romain le sénat est le père,
Porsenna l'est des rois que vous persécutes.

Mais vous, du nom romain vengeurs si radoutés,
Vous, des droits des mortels éclairés interprétes,
Vous, qui juges les rois, regardes où vous étes.
Voici ce Capitole et ces mêmes autels
Ou jadis, attestant tous les dieux immortels,
J'ai vu chacun de vous, brûlant d'un autre séle,
A Tarquin votre roi jurer d'être fidèle.
Quels dieux ont donc changé les droits des souverains?
Quel pouvoir a rompu des nœuds jadis si saints?
Qui du front de Tarquin ravit le diadème?
Qui peut de vos serments vous dégager?

BRUTUS. Lui-mâme.

N'allégues point ces nœuds que le crime a rompus, Ces dieux qu'il outrages, ces droits qu'il a perdus. Nous avons fait, Arons, en lui rendant hommage, Serment d'obdissance et non point d'esclavage; Et puisqu'il vous souvient d'avoir vu dans ces lieux Le sénat à ses pieds fesant pour lui des voux; Songes qu'en ce lieu même, à cet autel auguste Devant ces mêmes dieux, il jura d'être juste. De son peuple et de lui tel était le lien: Il nous rend nos serments lorsqu'il trahit le sien; Et dès qu'aux lois de Rome il ose être infidéle, Rome n'est plus sujette, et lui seul est rebelle.

ARONS.

Ah! quand il serait vrai que l'absolu pouvoir Eût entraîné Tarquin par-delà son devoir, Ou'il en eût trop suivi l'amorce enchanteresse. Quel homme est sans erreur? et quel roi sans faiblesse? Est-ce à vous de prétendre au droit de le punir? Vous, nés tous ses sujets; vous, faits pour obéir! Un fils ne s'arme point contre un coupable père; Il détourne les yeux, le plaint, et le révère. Les droits des souverains sont-ils moins précieux? Nous sommes leurs enfants; leurs juges sont les dieux. Si le ciel quelquefois les donne en sa colère. N'allez pas mériter un présent plus sévère. Trahir toutes les lois en voulant les venger, Et renverser l'état au lieu de le changer. Instruit par le malheur, ce grand mattre de l'homme, Tarquin sera plus juste et plus digne de Rome. Vous pouvez raffermir, par un accord heureux. Des peuples et des rois les légitimes nœuds, Et faire encor fleurir la liberté publique Sous l'ombrage sacré du pouvoir monarchique.

BRUTUS.

Arons, il n'est plus temps: chaque état a ses lois, Qu'il tient de sa nature, ou qu'il change à son choix. Esclaves de leurs rois, et même de leurs prêtres, Les Toscans semblent nés pour servir sous des maîtres et de leur chaîne antique adorateurs heureux, Voudraient que l'univers fût esclave comme eux.

La Grèce entière est libre, et la molle Ionie Sous un jong odieux languit assujettie.
Rome ent ses souverains, mais jamais absolus.
Son premier citoyen fut le grand Romulus;
Nous partagions le poids de sa grandeur suprême.
Numa, qui fit nos lois, y fut soumis lui-même.
Rome enfin, je l'avoue, a fait un mauvais choix;
Chez les Toscans, chez vous, elle a choisi ses rois;
lls nous ont apporté du fond de l'Étrurie
Les vices de leur cour avec la tyrannie.

(Il in lave )

l'ardennez-nous, grands dieux, si le peuple romain A tardé si long-temps à condanner Tarquin!
Le sang qui regorgez sous ses mains meurtrières le notre obéissance a rompu les barrières.
Tous un sceptre de fer tout ce pauple abattu A force de malheurs a repris sa vertu.
Le quin nous a remis dans nos droits légitimes, Le bien public est né de l'excès de ses crimes, Et nous donnons l'exemple à ces mêmes Toscans, 5 de pouvaient à leur tour être les des tyrans.

(Les consuls descendent vers l'autel, et le sénat se léve )

O Mars ! dieu des héros, de Rome, et des batailles,
Qui combats avec nous, qui défends ces murailles;
Sur ton autel sacré, Mars, reçois nos serments
Pour ce sénat, pour moi, pour tes dignes enfants.
Si dans le sein de Rome il se trouvait un trattre
Que regrettét les rois et qui voulût un maître,
Que le perfide meure au milieu des tourments!
Que se cendre coupable, abandonnée aux vents,
Se laisse jei qu'un nom plus odieux encore
Que le nom des tyrans que Rome entière abhorre!

ARONS, avançant vers l'autel. Et moi, sur cet autel qu'ainsi vous profanez, Je jure au nom du roi que vous abandonnez,

Au nom de Porsenna, vengeur de sa querelle, A vous, à vos enfants, une guerre immortelle.

(Les sénateurs font un pas vers le Capitole.) Sénateurs arrêtez, ne vous séparez pas; Je ne me suis pas plaint de tous vos attentats. La fille de Tarquin, dans vos mains demeurée, Est-elle une victime à Rome consacrée? Et donnez-vous des fers à ses royales mains Pour mieux braver son père et tous les souverains? Que dis-je! tous ces biens, ces trésors, ces richesses, Que des Tarquins dans Rome épuisaient les largesses, Sont-ils votre conquête, ou vous sont-ils donnés? Est-ce pour les ravir que vous le détrônez? Sénat, si vous l'osez, que Brutus les dénie.

BRUTUS, se tournant vers Arons. Vous connaissez bien mal et Rome et son génie. Ces pères des Romains, vengeurs de l'équité, Ont blanchi dans la pourpre et dans la pauvreté; Au-dessus des trésors, que sans peine ils vous cédent, Leur gloire est de dompter les rois qui les possèdent? Prenez cet or, Arons; il est vil à nos yeux. Quant au malheureux sang d'un tyran odieux, Malgré la juste horreur que j'ai pour sa famille, Le sénat à mes soins a confié sa fille; Elle n'a point ici de ces respects flatteurs Qui des enfants des rois empoisonnent les cœurs; Elle n'a point trouvé la pompe et la mollesse Dont la cour des Tarquins enivra sa jeunesse; Mais je sais ce qu'on doit de bontés et d'honneur

A son seze, à son âge, et surtout au malheur.

Des ce jour, en son camp que l'arquin la revoie;

Mon cœur même en conçoit une secréte joie:

Qu'aux tyrans désormais rien ne reste en ces lieux

Que la haine de Rome et le courroux des dieux.

Pour emporter au camp l'or qu'il faut y conduire,

Rome vous donne un jour; ce temps doit vous suffire:

Ma maison cependant est votre sûreté;

Jonissez-y des droits de l'hospitalité.

Voilà ce que par moi le sénat vous annonce.

Ce soir à l'orsenna rapportez ma réponse :

Reportez-lui la guerre, et dites à Tarquin

Ce que vous avez vu dans le sénat romain.

( uuz sénateurs.)

Et nous, du Capitole allons orner le faite
Des lauriers dont mon fils vient de ceindre sa tête;
Suspendons ces drapeaux et ces dards tout sanglants
Que ses heureuses mains ont ravis aux Toscans.
Amsi puisse toujours, plein du même courage,
Mon sang, digne de vous, vous servir d'âge en âge!
Dieux, protégez ainsi contre nos ennemis
Le consulat du père et les armes du fils!

### SCÈNE III.

### ARONS, ALBIN, .

'qui sont supposés être entrés de la salla d'audienca dans un autre appartement de la maison de Brutus,

#### ARONS.

As-tu bien remarqué cet orgueil infloxible, Cet esprit d'un sonat qui se croit invincible?

Il le serait, Albin, si Rome avait le temps D'affernir cette audace au cœur de ses enfants. Crois-moi, la liberté, que tout mortel adore, Que le veux leur ôter, mais que j'admire encore. Donne à l'homme un courage, inspire une grandeur, Qu'il n'ent jamais trouvés dans le fond de son cœur Sous le joug des Tarquins, la cour et l'esclavage Amollissaient leurs mæurs, énervaient leur courage, Lours role, trop occupés à dompter laurs suiets. De nos heureux Toscans na troublaient point la paix Mais si ce flor sónat réveille leur génie. Si Rome est libre, Albin, c'est fait de l'Italia. Ces lions, que leur mattre avait rendus plus doux. Vont reprendre leur rage et «'élancer sur nous, Etouffons dans laur sang la semence féconde Des maux de l'Italie et des troubles du monde; Affranchissons la terre et donnons aux Romains Ces fers qu'ils destinaient au reste des humains. Messala viendra-t-il? Pourrai-je ici l'entendre? Osera-t-il?

ALBIN,

Reigneur, il doit ici sa rendre; A toute heure il y vient : Titus est son appui, Anons,

As-tu pu lui parler? puis-je compter sur lui?

Beigneur, ou je me trompe, ou Messala conspire Pour changer ses destins plus que ceux de l'empire Il est ferme, intrépide, autant que si l'honneur Ou l'amour du pays excitait sa valeur; Maître de son secret, et maître de lui-même, Impénétrable, et calme en se fureur extrême. ARONS.

Tel autrefois dans Rome il parut à mes yeux, Lorsque Tarquin régnant me reçut dans ces lieux; Et ses lettres depuis... Mais je le vois parattre.

### SCÈNE IV.

### ARONS, MESSALA, ALBIN.

#### ARONA.

Généreux Mossala, l'appui de votre mattre,
Eh bien! l'or de Tarquin, les présents de mon roi,
Des sénateurs romains n'ont pu tenter la foi?
Les plaisirs d'une cour, l'espérance, la crainte,
A ces cœurs endurcis n'ont pu porter d'atteinte?
Ces fiers patriciens sont-ils autant de dieux,
Jugeant tous les mortels, et ne craignant rien d'eux?
Sont-ils sans passions, sans intérêt, sans vice?

#### MESSALA

lla osent s'en vanter; mais leur feinte justice,
Leur âpre austérité que rien ne peut gagner,
N'est dans ces cœurs hautains que la soif de régner;
Leur orgueil foule aux pieds l'orgueil du diadème;
lla ont brisé le joug pour l'imposer eux-même.
De notre liberté ces illustres vengeurs,
Armés pour la défendre, en sont les oppresseurs.
Sous les noms séduisants de patrons et de pères,
lla affectent des rois les démarches altières.
llome a changé de fors; et, sous le joug des grands.
Pour un roi qu'elle avait, a trouvé cent tyrans.

#### ARONA.

Parmi vos citoyens en est-il d'asses sage

Pour détester tout bas cet indigne esclavage?

MBSSÁLA.

Peu sentent leur état; leurs esprits égarés
De ce grand changement sont encore enivrés;
Le plus vil citoyen, dans sa bassesse extrême,
Ayant chassé les rois, pense être roi lui-même.
Mais, je vous l'ai mandé, seigneur, j'ai des amis
Qui sous ce joug nouveau sont à regret soumis;
Qui, dédaignant l'erreur des peuples imbéciles,
Dans ce torrent fougueux restent seuls immobiles;
Des mortels éprouvés, dont la tête et les bras
Sont faits pour ébranler ou changer les états.

ARONS.

De ces braves Romains que faut-il que j'espère? Serviront-ils leur prince?

#### MESSALA.

Ils sont prêts à tout faire; Tout leur sang est à vous : mais ne prétendez pas Qu'en aveugles sujets ils servent des ingrats; Ils ne se piquent point du devoir fanatique 3 De servir de victime au pouvoir despotique; Ni du zele insensé de courir au trépas Pour venger un tyran qui ne les connaît pas. Tarquin promet beaucoup; mais, devenu leur maître, Il les oubliera tous, ou les craindra peut-être. Je connais trop les grands: dans le malheur amis; Ingrats dans la fortune, et bientôt ennemis: Nous sommes de leur gloire un instrument servile, Rejeté par dédain dès qu'il est inutile, Et brisé sans pitié s'il devient dangereux. A des conditions on peut compter sur eux: Ils demandent un chef digne de leur courage,

Dont le nom seul impose à ce peuple volage; In chef asses puissant pour obliger le roi , Même après le succès , à nous tenir sa foi ; Du, si de nos desseins la trame est découverte , In chef asses hardi pour venger notre perte.

ARONS

Mais vous m'aviez écrit que l'orgueilleux Titus...

MESSALA.

Il est l'appui de Rome, il est fils de Brutus; Cepersdant...

ARONS.

De quel wil voit-il les injustices
Dont ce sénat superbe a puyé ses services?
Lui seul a sauvé Rome, et toute sa valeur
En vain du consulat lui mérita l'honneur;
Je saus qu'on le refuse.

#### MENSALA.

Et je sais qu'il murmure;
Son cœur altier et prompt est ploin de cette injure;
Pour toute récompense il n'obtient qu'un vain bruit,
Qu'un triomphe frivole, un éclat qui s'enfuit.
J'observe d'assez près son ame impérieuse,
Et de son fler courroux la fougue impétueuse;
Dans le champ de la gloire il ne fait que d'entrer;
Il y marche en aveugle, on l'y peut égarer.
La bouillante jennesse est facile à séduire;
Mais que de préjugés nous aurions à détruire!
Rome, un consul, un père, et la haine des rois,
Et l'horreur de la honte, et surtout ses exploits.
Connaissez donc Titus; voyez toute son ame,
Le courroux qui l'aigrit, le poison qui l'enflamme;
Il brûle pour Tullie.

BRUTUS.

ARONS.

Il l'aimerait?

MESSALA.

Seigneur,

A peine ai-je arraché ce secret de son cœur: Il en rougit lui-même, et cette ame inflexible N'ose avouer qu'elle aime, et craint d'être sensible. Parmi les passions dont il est agité, Sa plus grande fureur est pour la liberté.

ARONS.

C'est donc des sentiments et du cœur d'un seul homm Qu'aujourd'hui, malgré moi, dépend le sort de Rome! (à Albin.)

Ne nous rebutons pas. Préparez-vous, Albin, A vous rendre sur l'heure aux tentes de Tarquin.

(à Messala.)

Entrons chez la princesse. Un peu d'expérience M'a pu du cœur humain donner quelque science: Je lirai dans son ame, et peut-être ses mains Vont former l'heureux piège où j'attends les Romains.

FIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE SECOND.

## SCÈNE L

Le théâtre représente ou est supposé représenter un appartement du palais des consuls.)

### TITUS, MESSALA.

### MESSALA.

You, c'est trop offenser ma sensible amitié; Qui peut de son secret me cacher la moitié, En dit trop et trop peu, m'offense et me soupçonne.

TITUM

Va, mon cœur à ta foi tout entier s'abandonne; Ne me reproche rien.

#### M NASALA.

Du sénat avec moi détesta la rigueur, Qui versies dans mon sein ce grand secret de Rome, Des plaintes d'un héros, ces larmes d'un grand hom: Comment aves-vous pu dévorer si long-temps

Quoi! vous dont la douleur

Con plaintes d'un héros, ces larmes d'un grand homme.
Comment aves-vous pu dévorer si long-temps
Une douleur plus tendre, et des maux plus touchants?
De vos feux devant moi vous étouffies la flamme
Quoi donc! l'ambition qui domine en votre ame
Éteignait-elle en vous de si chers sentiments?
Le sénat a-t-il fait vos plus cruels tourments?
Le haïssies-vous plus que vous n'aimes Tullie?

TITUS.

Ah ! j'aime avec transport, je hais avec furie :

Je suis extrême en tout, je l'avoue, et mon cœur Voudrait en tout se vaincre, et connaît son erreur.

MESSALA.

Et pourquoi, de vos mains déchirant vos blessures. Déguiser votre amour, et non pas voe injures? TITES.

Oue yeux-tu. Messala? J'ai, malgré mon courroux. Prodigué tout mon sang pour ce sénat jaloux : Tu le sais, ton courage eut part à ma victoire. Je sentais du plaisir à parler de ma gloire; Mon cœur, enorgueilli des succès de mon bras. Trouvait de la grandeur à venger des ingrats; On confie aisément des malheurs qu'on surmonte: Mais qu'il est accablant de parler de sa honte!

### MESSALA.

Quelle est donc cette honte et ce grand repentir? Et de quels sentiments auriez-vous à rougir?

Je rougis de moi-même et d'un feu téméraire. Inutile, imprudent, à mon devoir contraire.

### MESSALA.

Quoi donc! l'ambition, l'amour, et ses fureurs, Sont-ce des passions indignes des grands cœurs? TITUS.

L'ambition, l'amour, le dépit, tout m'accable; De ce conseil de rois l'orgueil insupportable Méprise ma jeunesse et me refuse un rang Brigué par ma valeur, et payé par mon sang. Au milieu du dépit dont mon ame est saisie, Je perds tout ce que j'aime, on m'enlève Tallie: On te l'enlève, hélas! trop aveugle courroux! Tu n'osais y prétendre, et ton cœur est jaloux.

e l'avouerai, ce feu, que j'avais su contraindre, l'urite em s'échappant, et ne peut plus s'éteindre. Imi, c'en était fait, elle partait; mon cœur le sa funeste flamme allait être vainqueur; e rentrais dans mes droits; je sortais d'esclavage". e ciel a-t-il marqué ce terme à mon courage? foi, le fils de Brutus; moi, l'ennemi des rois s, l'est du sang de Tarquin que j'attendrais des lois! Elle refuse encor de m'en donner, l'ingrate! En partout dédaigné, partout ma honte éclate. e dépit, la vengeance, et la honte, et l'amour, le mes sous soulevés disposent tour-à-tour.

MKSSALA.

hin-jo ici vous parler, mais avec confiance?

l'oujours de tes conseils j'ai chéri la prudence. Eh bien ! fais-môi rougir de mes égarements.

MENNALA.

l'approuve et votre amour et ves ressentiments.

l'audra-t-il donc toujours que l'itus autorise

le sénat de tyrans dont l'orgueil nous maltrise?

l'on; s'il vous faut rougir, rougisses en ce jour

De votre patience, et non de votre amour.

Quoi! pour prix de ves feux et de tant de vaillance.

litoyen sans pouvoir, amant sans espérance,

le vous verrais languir victime de l'état,

Dublié de l'ullie, et bravé du sénat?

th! peut-être, seigneur, un cœur tel que le vôtre

lurait pu gagner l'une, et se venger de l'autre.

TITUM.

De quai viens-tu flatter man esprit éperdu? Mas, j'aurais pu fléchir sa haine au sa vertu! N'en parlons plus : tu vois les fatales barrières Ou'élévent entre nous nos devoirs et nos pères : Sa haine désormais égale mon amour.

Elle va donc partir!

Oui, seigneur, dès ce jour. TITUS.

Je n'en murmure point. Le ciel lui rend justice; Il la fit pour régner.

MESSALA.

Ah! ce ciel plus propice Lui destinait peut-être un empire plus doux: Et sans ce fier sénat, sans la guerre, sans vous... Pardonnez: vous savez quel est son héritage; Son frère ne vit plus, Rome était son partage. Je m'emporte, seigneur; mais si pour vous servir, Si pour vous rendre heureux il ne faut que périr; Si mon sang...

TITUS.

Non, ami, mon devoir est le maître. Non, crois-moi, l'homme est libre au moment qu'il veut l' Je l'avoue, il est vrai, ce dangereux poison A pour quelques moments égaré ma raison; Mais le cœur d'un soldat sait dompter la mollesse. Et l'amour n'est puissant que par notre faiblesse.

MESSALA.

Vous voyez des Toscans venir l'ambassadeur; Cet honneur qu'il vous rend...

TITUS.

Ah! quel funeste honni

Que me veut-il? C'est lui qui m'enlève Tullie: C'est lui qui met le comble au malheur de ma vie.

# SCÈNE II. TITUS, ARONS.

### ARONA.

Après avoir en vain, près de votre sénat, Tenté ce que j'ai pu pour sauver cet état, Souffres qu'à la vertu rendant un juste hommage. J'admiro en liberté co généroux courage. Cr brus qui venge Rome, et soutient son pays Au bord du précipies où le sénat l'a mis. Ahl que vous éties digne et d'un prix plus auguste, Et d'un autre adversaire, et d'un parti plus juste! Et que ce grand courage, ailleurs mieux employé, D'un plus digne salaire surait été payé! Il cat, il est des rois, j'ose ici vous le dire, Qui mettraiont en vos mains le sort de leur empire. Sans craindre ces vertus qu'ils admirent en vous, Dont j'ai vu Rome éprise, et le sénat jaloux. Je vous plains de servir sous co mattre farouche, Que le mérite aigrit, qu'auçun bienfait ne touche; Qui, nó pour obéir, se fait un lache honneur D'apposantir sa main sur son libérateur; Lui qui, s'il n'usurpait les droits de la couronne, . Devrait prendre de vous les ordres qu'il vous donne.

#### TITUS.

Je rends grace à vos soins, seigneur, et mes soupçons De vos bontés pour moi respectent les raisons. Je n'examine point si votre politique Pense armer mes chagrins contre ma république, Et porter mon dépit, avec un art si donx,

Aux indiscrétions qui suivent le courroux. Perdez moins d'artifice à tromper ma franchise; Ce cœur est tout ouvert, et n'a rien qu'il déguise. Outragé du sénat, j'ai droit de le haïr; Je le hais : mais mon bras est prêt à le servir. Quand la cause commune au combat nous appelle, Rome au cœur de ses fils éteint toute querelle; Vainqueurs de nos débats, nous marchons réunis: Et nous ne connaissons que vous pour ennemis. Voilà ce que je suis, et ce que je veux être. Soit grandeur, soit vertu, soit préjugé peut-être, Né parmi les Romains, je périrai pour eux: J'aime encor mieux, seigneur, ce sénat rigoureux, Tout injuste pour moi, tout jaloux qu'il peut être, Que l'éclat d'une cour et le sceptre d'un maître. Je suis fils de Brutus, et je porte en mon cœur La liberté gravée, et les rois en horreur.

ARONS.

Ne vous flattez-vous point d'un charme imaginaire? Seigneur, ainsi qu'à vous la liberté m'est chère: Quoique né sous un roi, j'en goûte les appas; Vous vous perdez pour elle, et n'en jouissez pas. Est-il donc, entre nous, rien de plus despotique Que l'esprit d'un état qui passe en république? Vos lois sont vos tyrans; leur barbare rigueur Dèvient sourde au mérite, au sang, à la faveur: Le sénat vous opprime, et le peuple vous brave; Il faut s'en faire craindre, ou ramper leur esclave. Le citoyen de Rome, insolent ou jaloux, Ou hait votre grandeur, ou marche égal à vous. Trop d'éclat l'effarouche; il voit d'un œil sévère, Dans le bien qu'on lui fait, le mal qu'on lui peut faire.

Et d'un bannissement le décret odieux Devient le prix du sang qu'on a versé pour eux.

Je sau bien que la cour, seigneur, a ses naufrages; Mais ses jours sont plus beaux, son ciel a moins d'orages. Souvent la liberté, dont on se vante ailleurs. Lale aupres d'un roi ses dons les plus fintteurs, Il récompense, il nime, il prévient les services : La gloire auprès de lui ne fuit point les délices. Auné du souvernin, de ses rayons couvert, Your perserez qu'un multre, et le reste vous sert, Eblom d'un éclat qu'il respecte et qu'il aime. Le vulgaire applaudit jusqu'à nos fautes même : Nous ne redoutous rien d'un senut trop jaloux; Et les sévères lois se tuisent devant nous. th' que, né pour la cour, ainsi que pour les armes, Des faveurs de Tarquin vous goûteriez les charmes! Je vous l'ni déjà dit, il vous annuit, seigneur; Il aurait avec vous partagé sa grandeur : Du sénut à vos pieds la fierté prosternée Aurait...

#### TITUS.

J'm vu sa cour, et je l'ni dédnignée. Je pourrus, il est vrai, mendier son appui; l.t., son premier esclave, être tyran sous lui. Grace au ciel, je n'ni point cette indigne faiblesse; Je veux de la grandeur, et la veux sans bassesse; Je sens que mon destin n'était point d'obéir; Je combattrai vos rois; retournex les servir.

### ARONS.

le ne puis qu'approuver cet excès de constance, Mais songez que lui-même éleva votre enfance. Il s'en souvient toujours : hier encor, seigneur, En pleurant avec moi son fils et son malheur, Titus, me dissit-il, soutiendrait ma famille, Et lui seul méritait mon empire et ma fille.

TITUS, en se détournant.

Sa fille! dieux! Tullie! O vœux infortunés!
ARONS, en regardant Titus.

Je la ramène au roi que vous abandonnez;
Elle va, loin de vous et loin de sa patrie,
Accepter pour époux le roi de Ligurie:
Vous cependant ici servez votre sénat,
l'ersécutez son père, opprimez son état.
J'espère que bientôt ces voûtes embrasées,
Ce Capitole en cendre, et ces tours écrasées,
Du sénat et du peuple éclairant les tombeaux,
A cet hymen heureux vont servir de flambeaux.

## SCÈNE III.

### TITUS, MESSALA.

#### TITUS.

Ah! mon cher Messala, dans quel trouble il me laisse!
Tarquin me l'eût donnée! è douleur qui me presse!
Moi, j'aurais pu!.. mais non; ministre dangereux,
Tu venais épier le secret de mes feux.
Hélas! en me voyant se peut-il qu'on l'ignore?
Il a lu dans mes yeux l'ardeur qui me dévore.
Certain de ma faiblesse, il retourne à sa cour
Insulter aux projets d'un téméraire amour.
J'aurais pu l'épouser, lui consacrer ma vie!
Le ciel à mes desirs eût destiné Tullie!
Malheureux que je suis!

MENNALA.

Vous pourriez être heureux;

Arons pourrait servir vos légitimes feux: Croyez-moi.

TITUS

Bannissons un espoir si frivole:
Rome entière m'appelle aux murs du Capitole,
Le peuple, rassemblé sous ces ares triomphaux
Tout chargés de ma gloire et pleins de mes travaux,
M'attend pour commencer les serments redoutables,
De notre liberté garants inviolables.

MENNALA.

Allez servir ces rois.

TITUM.

Oni, je les veux servii;

Oui, tel est mon devoir, et je le veux remplu.

MESSALA.

Vous gémissez pourtant!

የተጥሆል,

Ma victoire est cruelle.

MERKALA.

Vons l'achetez trop cher.

TITIE

Elle en sera plus belle.

Ne m'abandonne point dans l'état où je suis.

MERSALA.

Allons, suivons ses pas; sigrissons ses ennuis; Enfonçons dans son cour le trait qui le déchire.

## SCÈNE IV.

### BRUTUS, MESSALA.

BRUTUS.

Arrêtez, Messala; j'ai deux mots à vous dire.

A moi, seigneur?

BRUTUS.

A vous. Un funeste poison

Se répand en secret sur toute ma maison.

Tibérinus mon fils, aigri contre son frère,
Laisse éclater déjà sa jalouse colère:

Et Titus, animé d'un autre emportement,
Suit contre le sénat son fier ressentiment.

L'ambassadeur toscan, témoin de leur faiblesse,
En profite avec joie autant qu'avec adresse;
Il leur parle, et je crains les discours séduisants

D'un ministre vieilli dans l'art des courtisans.

Il devait dès demain retourner vers son maître:

Mais un jour quelquefois est beaucoup pour un traître.

Messala, je prétends ne rien craindre de lui;
Allez lui commander de partir aujourd'hui:
Je le veux.

### MESSALA.

C'est agir sans doute avec prudence, Et vous serez content de mon obéissance.

BRUTUS.

Ce n'est pas tout : mon fils avec vous est lié; Je sais sur son esprit ce que peut l'amitié. Comme sans artifice, il est sans défiance. Si jeunesse est livrée à votre expérience. Plus il se fie à vous, plus je dois espérer Qu'Imbile à le conduire, et non à l'égarer, Nous ne voudrez jamais, abusant de son âge, Turer de ses erreurs un indigne avantage, Le rendre ambitioux et corrompre son cœur.

### M SBAALA.

Cost de quoi dans l'instant je lui parlais, seignent. Il sait vous imiter, servir Rome et lui plaire; Il same avauglément su patrie et sou pere.

A le doit : mas surtout il doit aimer les lois ; Il doit en être esclave , en porter tout le poids . Qui veut les violer n'aime point sa patrie .

MF.SSAI.A.

Nous avons vu tous deux si son bras l'a servie.

Il a fait son devoir.

MENNALA.

Et Rome eát fait le sien La rendant plus d'honneurs à ce cher citoyen. BRUTUS.

Non: non: le consulat n'est point fait pour son âge, La moi-même à mon fils refusé mon suffrage. Croyez-moi, le succès de son ambition Serait le premier pas vers la corruption. Le prix de la vertu semit héréditaire: Esentôt l'indigne fils du plus vertueux père, Lrop assuré d'un rang d'autant moins mérité, Lattendrait dans le luxe et dans l'oisiveté: Le dermer des Tarquins en est la preuve insigne.

Ou naquit dans la pourpre en est rarement digne.

Nous préservent les cieux d'un si funeste abus,
Berceau de la mollesse et tombeau des vertus!
Si vous aimez mon fils, je me plais à le croire,
Représentez-lui mieux sa véritable gloire;
Étouffez dans son cœur un orgueil insensé:
C'est en servant l'état qu'il est récompensé.
De toutes les vertus mon fils doit un exemple:
C'est l'appui des Romains que dans lui je contemple;
Plus il a fait pour eux, plus j'exige aujourd'hui.
Connaissez à mes vœux l'amour que j'ai pour lui;
Tempérez cette ardeur de l'esprit d'un jeune homme;
Le flatter, c'est le perdre, et c'est outrager Rome.

#### MESSALA.

Je me bornais, seigneur, à le suivre aux combats; J'imitais sa valeur, et ne l'instruisais pas. J'ai peu d'autorité; mais s'il daigne me croire, Rome verra bientôt comme il chérit la gloire,

### BRUTUS.

Allez donc, et jamais n'encensez ses erreurs; Si je hais les tyrans, je hais plus les flatteurs,

### SCÈNE V.

### MESSALA.

Il n'est point de tyran plus dur, plus haïssable, Que la sévérité de ton cœur intraitable. Va, je verrai peut-être à mes pieds abattu Cet orgueil insultant de ta fausse vertu. Colosse, qu'un vil peuple éleva sur nos têtes, Je pourrai t'écraser, et les foudres sont prêtes.

FIN DU SECOND ACTE,

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I. Arons, Albin, Messa<u>la</u>.

ARONS, une leure à la main
Je commence à goûter une juste espérance,
Yous m'avez bien servi par tant de diligence.
Tout succéde à mes væux. Oui, cette lettre, Albin,
Contient le sort de Rome et celui de Turquin.
Avez-vous dans le camp réglé l'heure fatale?
A t-on bien observé la porte Quirinale?
L-assuit sera-t-il prêt, si par nos conjurés
Les remparts cette nuit ne nous sont point livrés.?
Tarquin est-il content? crois-tu qu'on l'introduise
Ou dans Rome sanglante, ou dans Rome soumise?
ALRIN.

Tout sera prêt, seigneur, au milieu de la nuit. Tarquin de vos projets goûte déjà le fruit; Il pense de vos mains tenir son diadème; Il vous doit, a-t-il dit, plus qu'à Porsenna même.

Ou les dieux, ennemis d'un prince malheureux, Confondront des desseins si grands, si dignes d'eux, Ou demain sous ses lois Rome sera rangée; Rome en cendres peut-être, et dans son sang plongée. Mais il vaut mieux qu'un roi, sur le trône remis, Commande à des sujets malheureux et soumis, Que d'avoir à dompter, au sein de l'abondance, D'un peuple trop heureux l'indocile arrogance.

(à Albin.)

Allez; j'attends ici la princesse en secres.

(à Messala.)

Messala, demeurez.

## SCÈNE II.

### ARONS, MESSALA.

### ARONS.

Eh bien! qu'avez-vous fait? Avez-vous de Titus fléchi le fier courage? Dans le parti des rois pensez-vous qu'il s'engage? MESSALA.

Je vous l'avais prédit; l'inflexible Titus
Aime trop sa patrie, et tient trop de Brutus.
Il se plaint du sénat, il brûle pour Tullie;
L'orgueil, l'ambition, l'amour, la jalousie,
Le feu de son jeune âge et de ses passions,
Semblaient ouvrir son ame à mes séductions.
Cependant, qui l'eût cru? la liberté l'emporte;
Son amour est au comble, et Rome est la plus forte.
J'ai tenté par degrés d'effacer cette horreur
Que pour le nom de roi Rome imprime en son cœur.
En vain j'ai combattu ce préjugé sévère;
Le seul nom des Tarquins irritait sa colère,
De son entretien même il m'a soudain privé;
Et je hasardais trop, si j'avais achevé.

ARONS.

Ainsi de le fléchir Messala désespère.

### MESSALA.

ai trouvé moins d'obstacle à vous donner son frère, It j'ai du moins séduit un des fils de Brutus.

. ARONS.

|voi' vous auriez déja gagné Tibériuus! |sr quels ressorts secrets, par quelle heureuse intrigue?

MESSALA.

on ambition scule a fait toute ma brigge. lvec un œil jaloux il voit, depuis long-temps, de son frère et de lui les honneurs différents; ks drapenux suspendus à ces voûtes fatales . les fest**ons de lauriers, ces pom**pes triomphales, lous les cœurs des Romains et celui de Brutus lans ces solennités volant devant Titus. ont pour lui des affronts qui, dans son ame aigrie, à hauffent le poison de sa secréte envie. a copendant Titus, sans haine et sans courroux, liop au-dessus de lui pour en être jaloux. au tend encor la main de son char de victoire, A semble en l'embrassant l'accabler de sa gloire. ai saisi ces moments; j'ai su peindre à ses youx lens une cour brillante un rang plus glorieux; a pressé, j'ui promis, au nom de Tarquin même, lous les honneurs de Rome après le rang suprême : el'ai vu s'éblouir, je l'ai vu s'ébranler : l'est à vous, seigneur, et cherche à vous parler.

ARONS.

ourra-t-il nous livrer la porte Quirinale?

litos seul y commande, et sa vertu fatale l'a que trop arrêté le cours de vos destius : l'est un dieu qui préside au salat des Romaius. Gardez de hasarder cette attaque soudaine, Sûre avec son appui, sans lui trop incertaine.

ARONS.

Mais si du consulat il a brigué l'honneur, Pourrait-il dédaigner la suprême grandeur, Et Tullie, et le trône, offerts à son courage?

Le trône est un affront à sa vertu sauvage.

ARONS.

Mais il aime Tullie.

#### MESSALA.

Il l'adore, seigneur:

Il l'aime d'autant plus qu'il combat son ardeur. Il brûle pour la fille en détestant le père; Il craint de lui parler, il gémit de se taire; Il la cherche, il la fuit; il dévore ses pleurs, Et de l'amour encore il n'a que les fureurs. Dans l'agitation d'un si cruel orage, Un moment quelquefois renverse un grand courage. Se sais quel est Titus: ardent, impétueux, S'il se rend, il ira plus loin que je ne veux. La fière ambition qu'il renferme dans l'ame Au flambeau de l'amour peut raliumer sa flamme. Avec plaisir sans doute il verrait à ses pieds Des sénateurs tremblants les fronts humiliés: Mais je vous tromperais, si j'osais vous promettre Qu'à cet amour fatal il veuille se soumettre. Je peux parler encore, et je vais aujourd'hui...

### ARONS.

Puisqu'il est amoureux, je compte encor sur lui. Un regard de Tullie, un seul mot de sa bouche, Peut plus, pour amollir cette vertu farouche, he les subtils détours et tout l'art séducteur

bun chef de conjurés et d'un ambassadeur.

kespérons des humains rien que par leur faiblesse.

hambition de l'un, de l'autre la tendresse,

l'oila des conjurés qui serviront mon roi;

best d'eux que j'attends tout : ils sont plus forts que moi.

(Tallis entre. Messala se reture)

## SCÈNE III.

### TULLIE, ARONS, ALGINE.

### ARUNS.

Madaine, en ce moment je reçois cette lettre In en vos augustes mains mon ordre est de remettre, Lt que jusqu'en la mienne a fait passer Tarquin.

#### TULLIE.

Incox! protégez mon père, et changez son destin!
(Elle la.)

- · Le trône des Romains peut sortir de sa cendre :
- · Le vainqueur de son roi peut en être l'appui :
- · I mus est un héros; c'est à lui de défendre
- « Un sceptre que je veux partager avec lui.
- · Vous, songez que Turquin vous a donné la vie;
- · Songez que mon destin va dépendre de vous.
- « Vous pourriez refuser le roi de Ligurie;
- Si Titus vous est cher, il sera votre époux. »

At je bien lu?... Titus?... seigneur... est-il possible? Tarquin, dans ses malheurs jusqu'alors inflexible,

Pourrait?... Mais d'ou sait-il?... et comment?... Ah, seigneur !

De vent-on qu'arracher les secrets de mon cœur'

favergnez les chagrius d'une triste princesse;

Ne tendez point de piège à ma faible jeunesse.

Non, madame; à Tarquin je ne sais qu'obéir, Écouter mon devoir, me taire, et vous servir; Il ne m'appartient point de chercher à comprendre Des secrets qu'en mon sein vous craignez de répandr Je ne veux point lever un œil présomptueux Vers le voile sacré que vous jetez sur eux; Mon devoir seulement m'ordonne de vous dire Que le ciel veut par vous relever cet empire, Que ce trône est un prix qu'il met à vos vertus.

TULLIE.

Je servirais mon père, et serais à Titus! Seigneur, il se pourrait...

ARONS.

N'en doutez point, princesse Pour le sang de ses rois ce héros s'intéresse. De ces républicains la triste austérité De son cœur généreux révolte la fierté; Les refus du sénat ont aigri son courage : Il penche vers son prince: achevez cet ouvrage. Je n'ai point dans son cœur prétendu pénétrer; Mais puisqu'il vous connaît, il vous doit adorer. Quel œil, sans s'éblouir, peut voir un diadème Présenté par vos mains, embelli par vous-même? Parlez-lui seulement, vous pourrez tout sur lui; De l'ennemi des rois triomphez aujourd'hui; Arrachez au sénat, rendez à votre père Ce grand appui de Rome et son dieu tutélaire: Et méritez l'honneur d'avoir entre vos mains Et la cause d'un père et le sort des Romains.

## SCÈNE IV. Tullie, algine

### TULLIF.

Cel' que je dois d'encens à la honté propiée! Nes pleurs t'unt désarmé, tout change, et la justice, Lux teux dont j'ai rougi rendant leur pureté, La les récompensant, les met en liberté.

### ( & Algine )

Va le chercher, va , cours. Dieux' il m'évite encore Factal qu'il soit heureux, hélas! et qu'il l'ignore? Mais n'écoute-je point un espoir trop flatteur? Ticus pour le sénat a-tal donc taut d'hoireur? Que dis-je? hélas! devrais-je au dépit qui le presse Ce que j'aurais voulu devoir à sa tendresse?

### ALGINE

le sais que le sénat alluma son courroux, Qu'il est ambitieux, et qu'il brille pour vous.

### TULLIF.

l'esta tout pour moi, n'en doute point; il m'aime (Algori met )

Va, dis-jo., Copendant co changement extrême, te billet!, De quels soms mon cœur est combattu!

L'Astez, mon amour, amsi que ma vertu!

La glorie, la raison, le devoir, tout l'ordonne.

Qu' a' mon pere à mes feux va devoir sa couronne!

Us l'itus et de lui je serais le hen!

Le bonheur de l'état va donc naître du mien!

Le que je peux amer, quand pourrai-je t'apprendre

t collangement du sort ou nous n'osions prétendre t

Chand pourrai-je, Titus, dans mes justes transports, l'entendre sans regrets, te parler sans remords? Tous mes maux sont finis: Rome, je te pardonne; Rome, tu vas servir si Titus t'abandonne; Sénat, tu vas tomber si Titus est à moi: Ton héros m'aime; tremble, et reconnais ton roi.

## SCÈNE V. TITUS, TULLIE.

### TITUS.

Madame, est-il bien vrai? daignez-vous voir encore Cet odieux Romain que votre cœur abhorre, Si justement hai, si coupable envers vous, Cet ennemi?...

### TULLIE.

Seigneur, tout est changé pour nous. Le destin me permet... Titus... il faut me dire Si j'avais sur votre ame un véritable empire.

#### TITUS.

Eh! pouvez-vous douter de ce fatal pouvoir, De mes feux, de mon crime, et de mon désespoir? Vous ne l'avez que trop cet empire funeste; L'amour vous a soumis mes jours, que je déteste: Commandez, épuisez votre juste courroux; Mon sort est en vos mains.

### TULLIE.

Le mien dépend de vous.

De moi! Titus tremblant ne vous en croit qu'à peine; Moi, je ne serais plus l'objet de votre haine! th' princesse, acheves; quel espoir enchanteur Mélève en un moment au fatte du bonheur?

Tititits, en domant la letter.

bises, rendes heureux, vous, Tullie, et mon père. (saulisqu'il lit.)

le puis donc me flatter... Mais quel regard sévère! D'on vient ce morne accuell , et ce front consterné? Deux !...

### TITUS.

Je suis des mortels le plus infortuné; Le sort, dont la rigueur à m'accabler s'attache, M's montré mon bonheur et soudain me l'arrache; Ft, pour combler les mans que mon cœur a soufferts, le puis vous posséder, je vous alme, et vous perds.

### TULLIE

Your, Titun?

### TITUM.

. Ce moment a condamné ma vie Au comble des horreurs ou de l'ignominie, A trahir Rome ou vous; et je n'ai désormais Que le choix des malheurs ou celui des forfaits.

### TUBLIE.

Que dis-tu? quand ma main te donne un diadème,
Quand tu peux m'obtenir, quand tu vois que je t'aime!
Je ne m'en caché plus; un trop juste pouvoir,
Autorisant mes vœux, m'en a fait un devoir.
Hélas! j'ai cru ce jour le plus beau de ma vie;
Et le premier moment où mon ame ravie
Peut de ses sentiments s'expliquer sans rougir,
Ingrat, est le moment qu'il m'en faut repentir!
Que m'oses-tu parler de malheur et de crime?
Ab! servir des ingrats contre un roi légitune,

M'opprimer, me chérir, détester mes bienfaits; Ce sont là mes malheurs et voilà tes forfaits. Ouvre les yeux, Titus, et mets dans la balance Les refus du sénat, et la toute-puissance. Choisis de recevoir ou de donner la loi, D'un vil peuple ou d'un trône, et de Rome ou de moi. Inspirez-lui, grands dieux! le parti qu'il doit prendre.

TITUS, en lui rendant la lettre.

Mon choix est fait.

TULLIE.

Eh bien! crains-tu de me l'apprend Parle, ose mériter ta grace ou mon courroux. Quel sera ton destin?...

TITUS.

D'être digne de vous,
Digne encor de moi-même, à Rome encor fidéle;
Brilant d'amour pour vous, de combattre pour elle;
D'adorer vos vertus, mais de les imiter;
De vous perdre, madame, et de vous mériter.

TULLIK.

Ainsi done pour jamais...

TITES.

Ah! pardonnes, princesse:

Oublies ma fureur, épargnes ma faiblesse; Ayes pitié d'un cœur de soi-même ennemi, Moins malheureux cent fois quand vous l'aves haï. l'ardonnes, je ne puis vous quitter ni vous suivre : Ni pour vous, ni sans vous, Titus ne saurait vivre: Et je mourrai plutôt qu'un autre ait votre foi.

TULLIK.

Je te pardonne tout, elle est encore à toi.

TITUS

En bien! si vous m'aimez, ayez l'ame romaine,
Amez ma république, et soyez plus que reine;
Apportez-moi pour dot, su lieu du rang des rois,
L'amour de mon pays, et l'amour de mes lois.
Acceptez anjourd'hui Rome pour votre mère,
Son vengeur pour époux, Brutus pour votre père:
Que les Romains, vaincus en générosité,
A la fille des rois doivent leur liberté.

TULLIE

Qui? moi j'iruis trahir?...

TITUS.

Mon désespoir m'égare.

Non, toute trahison est indigne et barbare. Je sais ce qu'est un père, et ses droits absolus; Je sais... que je vous aime... et ne me connais plus.

TULLIE.

É oute au moins ce sang qui m'a donné la vie.

TITUS.

Eht dois-je écouter moins mon sang et ma patrie? TULLIE.

To patrio! sh, barbare! on est-il donc sans moi?

Nous sommes ennemis... La nature, la loi Nous impose à tous deux un devoir si farouche.

TULLIK.

Nous ennemist de nom pout sortir de tu bouche!

Tout mon cerur la dément.

TULLIE.

Osa done me servir;

Tu m'aimes, venge-moi.

### SCÈNE VI.

BRUTUS, ARONS, TITUS, TULLIE, MESSALA, ALBIN, PROCULUS, LICTEURS.

BRUTUS, à Tullie.

Madame, il faut partir. Dans les premiers éclats des tempêtes publiques: Rome n'a pu vous rendre à vos dieux domestiques; Tarquin même en ce temps, prompt à vous oublier, Et du soin de nous perdre occupé tout entier. Dans nos calamités confondant sa famille, N'a pas même aux Romains redemandé sa fille. Souffrez que je rappelle un triste souvenir: Je vous privai d'un père, et dus vous en servir. Allez, et que du trône, où le ciel vous appelle, L'inflexible équité soit la garde éternelle. Pour qu'on vous obéisse, obéissez aux lois; Tremblez en contemplant tout le devoir des rois: Et si de vos flatteurs la funeste malice Jamais dans votre cœur ébranlait la justice, Prête alors d'abuser du pouvoir souverain, Souvenez-vous de Rome, et songez à Tarquin: Et que ce grand exemple, où mon espoir se fonde, Soit la lecon des rois et le bonheur du monde.

(à Arons.)

Le sénat vous la rend, seigneur; et c'est à vous De la remettre aux mains d'un père et d'un époux. Proculus va vous suivre à la porte sacrée.

TITUS, éloigné.

O de ma passion fureur désespérée!

(Il va vers Arons.)

Je ne spuffrirai point, non... permettez, seigneur...
(Brutus et Tullie sortent avec leur suite; Arons et Messala restent.)
Deux! ne mourrai-je point de honte et de douleur!
(\* Arons,)

Pourrai-ja vous parlar?

ARONA

Seigneur, le temps me presse.

Il me faut suivre ici Brutus et la princesse; Je puis d'une heure encor reterder son départ : Casignez, seigneur, craignez de me parler trop tard. Dans son appartement nous pouvons l'un et l'autre l'arler de ses destins, et peut-être du vôtre.

(Il sort.)

## SCÈNE VII. TITUS, MESSALA.

### TITUS.

Bort qui nous as rajoints, et qui nous désunis! Sort, na nous as-tu faits que pour être ennemis? Al! cache, si tu peux, ta fureur et tes larmes.

### MESSALA.

Je plains tant de vertus, tant d'amour et de charmes; Un cœur tel que le sien méritait d'être à vous.

### TITUS.

You, c'an ast fait; Titus n'an sara point l'époux. MBSSALA.

Pourquoi? Qual vain scrupula à vos dasirs s'opposa?

Abominables lois que la cruelle impose! Tyren que j'ai vaincus, je pourrais vous servir! Proples que j'ai sauvés, je pourrais vous trahit " L'amour, dont j'ai six mois vaincu la violence, L'amour aurait sur moi cette affreuse puissance! J'exposerais mon père à ses tyrans cruels! Et quel pere? un héros, l'exemple des mortels, L'appai de son pays, qui m'instruisit à l'être, Que j'imitai, qu'un jour j'eusse égalé peut-être. Après tant de vertus quel horrible destin!

### MESSALA.

Vous eûtes les vertus d'un citoven romain; Il ne tiendra qu'à vous d'avoir celles d'un maître: Seigneur, vous serez roi dès que vous voudrez l'être. Le ciel met dans vos mains, en ce moment heureux. La vengeance, l'empire, et l'objet de vos feux. Que dis-je? ce consul, ce héros que l'on nomme Le père, le soutien, le fondateur de Rome, Qui s'enivre à vos yeux de l'encens des humains, Sur les débris d'un trône écrasé par vos mains, S'il eût mal soutenu cette grande querelle, S'il n'eût vaincu par vons, il n'était qu'un rebelle. Seigneur, embellissez ce grand nom de vainqueur Du nom plus glorieux de pacificateur; Daignez nous ramener ces jours où nos ancêtres, Heureux, mais gouvernés, libres, mais sous des maître Pesaient dans la balance, avec un même poids, Les intérêts du peuple et la grandeur des rois. Rome n'a point pour eux une haine immortelle; Rome va les aimer, si vous régnez sur elle. Ce pouvoir souverain que j'ai vu tour-à-tour Attirer de ce peuple et la haine et l'amour, Qu'on craint en des états, et qu'ailleurs on desire, Est des gouvernements le meilleur ou le pire; wux sous un tvran, divin sous un bon roi.

TITUM.

Messala, songes-vous que vous parles à moi?
Que désormais en vous je ne vois plus qu'un traitre,
Et qu'en vous épargnant je commence de l'être?

MESSALA.

En bien! apprenes donc que l'on va vous ravir. L'inestimable honneur dont vous n'oses jouir; Qu'un autre accomplira ce que vous pouvies fairs.

TITUS.

Un autrel arrête; diaux! parle... qui?

MENSALA.

Votre Gere.

TITUS.

Mon frere?

MENNALA.

A Tarquin même II a donné sa fol.

TITUS.

Mon frère trahit Home!

MENSALA.

Il surt Rome at son roi.

Et Tarquin, malgré vous, n'acceptera pour gendre Que celui des Romains qui l'aura pu défendre.

# LP LLA

Giel!... perfide!... deoutes : mon cour long-temps adduit A mécomm l'abine où vous m'aves conduit. Vous penses me réduire au malheur nécessaire D'être on le délateur, ou complice d'un frère ; Mais platôt votre sung...

MENSALA.

Vous pouves m'en punir;

Frappes, je le mérite en voulant vous servir. Du sang de votre ami que cette main fumante Y joigne encor le sang d'un frère et d'une amante; Et, leur tête à la main, demandez au sénat, Pour prix de vos vertus, l'honneur du consulat; Ou moi-même à l'instant, déclarant les complices, Je m'en vais commencer ces affreux sacrifices.

TITUS.

Demeure, malheureux, ou crains mon désespoir.

# SCÈNE VIII.

TITUS, MESSALA, ALBIN.

ALBIN.

L'ambassadeur toscan peut maintenant vous voir; Il est chez la princesse.

TITUS.

... Oui, je vais chez Tullie...

J'y cours. O dieux de Rome! ô dieux de ma patrie! Frappez, percez ce cœur de sa honte alarmé, Qui serait vertueux, s'il n'avait point aimé. C'est donc à vous, sénat, que tant d'amour s'immole?

(à Messala.)

A vous, ingrats!... Allons... Tu vois ce Capitole Tout plein des monuments de ma fidélité.

MESSALA.

Songez qu'il est rempli d'un sénat détesté.

TITUS.

Je le sais. Mais... du ciel qui tonne sur ma tête J'entends la voix qui crie: Arrête, ingrat, arrête! Tu trahis ton pays... Non, Rome! non, Brutus! Dieux qui me secourez, je suis encor Titus. La gloire a de mes jours accompagué la course;



### ACTE III, SCÉNE VIII.

377

Je n'ai point de mon sang déshonoré la source, Votre victime est pure; et s'il faut qu'aujourd'hui Titus soit aux forfaits entraîné malgré lui; S'il faut que je succombe au destin qui m'opprime; Dieux! sauvez les Romains; frappez avant le crime!

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCÈNE I. TITUS, ARONS, MESSALA.

### TITUS.

Oui, j'y suis résolu, partez; c'est trop attendre: Honteux, désespéré je ne veux rien entendre; Laissez-moi ma vertu, laissez-moi mes malheurs. Fort contre vos raisons, faible contre ses pleurs, Je ne la verrai plus. Ma fermeté trahie Craint moins tous vos tyrans qu'un regard de Tullie. Je ne la verrai plus! oui, qu'elle parte... Ah, dieux!

Pour vos intérêts seuls arrêté dans ces lieux, J'ai bientôt passé l'heure avec peine accordée Que vous-même, seigneur, vous m'aviez demandée.

TITUS.

Moi, je l'ai demandée!

ARONS.

Hélas! que pour vous deux J'attendais en secret un destin plus heureux d!

J'espérais couronner des ardeurs si parfaites; Il n'y faut plus penser.

TITUS.

Ah! cruel que vous êtes;

Vous avez vu ma honte et mon abaissement; Vous avez vu Titus balancer un moment.

Allez, adroit témoin de mes lâches tendresses,
Allez à vos deux rois annoncer mes faiblesses;
Contez à ces tyrans terrassés par mes coups
Que le fils de Brutus a pleuré devant vous 4.
Mass ajoutez au moins que, parmi tant de larmes,
Malgré vous et Tullie, et ses pleurs, et ses charmes,
Vanqueur encor de moi, libre, et toujours Romain,
Je ne suis point soumis par le sang de Tarquin;
Que rien ne me surmonte, et que je jure encore
Une guerre éternelle à ce sang que j'adore.

ARONA.

J'excuse la douleur où vos sens sont plongés; Je respecte en partant vos tristes préjugés. Lom de vous accabler, avec vous je soupire: Elle en mourra, c'est tout ce que je peux vous dire. Adieu, seigneur.

> MESSALA. Ociali

## SCÈNE II.

TITUS, MESSALA.

TITUS.

Non, je ne puis souffrir Que des remparts de Rome on la laisse sortir: Je veux <mark>la rete</mark>nir au péril de ma vie.

MESSALA.

Vous voulez...

TITUS.

Jo suis loin de trahir un patrie. Rome l'emportera, je le sais; mais cufin Je ne puis séparer Tullie et mon destin.
Je respire, je vis, je périrai pour elle.
Prends pitié de mes maux, courons, et que ton zéle
Soulève nos amis, rassemble nos soldats:
En dépit du sénat je retiendrai ses pas;
Je prétends que dans Rome elle reste en otage:
Je le veux.

### MESSALA.

Dans quels soins votre amour vous engage? Et que prétendez-vous par ce coup dangereux, Que d'avouer sans fruit un amour malheureux?

TITUS.

Eh bien! c'est au sénat qu'il faut que je m'adresse. Va de ces rois de Rome adoucir la rudesse; Dis-leur que l'intérêt de l'état, de Brutus... Helas! que je m'emporte en desseins superflus!

MESSALA.

Dans la juste douleur où votre ame est en proie, Il faut, pour vous servir...

ZITIT

Il faut que je l'a voie; Il faut que je lui parle. Elle passe en ces lieux; Elle entendra du mouns mes éternels adieux.

MESSALA.

Parkedui, croyez-moi.

TITES

Je suis perdu , c'est elle.

### SCÈNE III.

### TITUS, MESSALA, TULLIE, ALGINE.

ALGINE.

On your attend, madame.

TULLIE.

Ah! sentence cruelle!
L'ingrat me touche encore, et Brutus à mes yeux
Paraît un dieu terrible armé contre nous deux.
J'aime, je crains, je pleure, et tout mon cœur s'égare.
Allons.

TITUS.

Non, demeurez.

TULLIE.

Que me veux-tu, barbare?

Me tromper, me braver?

TITUS.

Ah! dans ce jour affreum

Je sais ce que je dois, et non ce que je veux; Je n'ai plus de raison, vous me l'avez ravie. Eh bien! guides mes pas, gouvernez ma furie; Régnes donc en tyran sur mes sens éperdus; Dictez, ai vous l'osez, les crimes de Titus. Non, plutôt que je livre aux flammes, au carnage, Ces murs, ces citoyens qu'a sauvés mon courage; Qu'un père abandonné par un fils furieux, Sous le fer de Tarquin...

TULLIE.

M'en préservent les dieux! La nature te perle, et sa voix m'est trop chère; I THEFT TO MERCHANISH & TRANSLES POUR UN PÈRE:

MARINE AND SELLON. THE RESPOND DE SONT LE PROPERTO DE SONT DE SONT LE PROPERTO DE SONT DE

C. anno, sie dinnque au maibeur de Titus. FULLIE.

ans engagements, tes plaintes, its injures; and engagements, tes plaintes, its injures; a come ton amour dont le mien est muius; to companies serments, pires que testimin a mu point chareber au fond de l'Italia.

Se muses grandeurs que je te sacrific, pourer loin de Rome, entre les bras diam mi, de amour malheureux que j'ai senti pour uni, de amour destin : Romain dont la rudieuxe de ventu que contre ta maitresse, lucertain dans tes venux, apprends à les remplie. Un verras qu'une femane, à tes yeux méprisable, francaté dant ce cour est armé,

Time, to connaîtres comme il t'aurait aimé.
Au pied de ces mure même où régnaient mes ancêtres,
De ces murs que ta main défend contre leurs maîtres,
Ou tu m'oses trahir, et m'outrager comme eux,
Ou ma foi fut séduite, où to trompas mes feux,
Je jure à tous les dieux qui vengent les parjures,
Que mon bras, dans mon sang effaçant mes injures,
I'lus juste que le tien, mais moins irrésolu,
Ingrat, va me punir de t'avoir mal connu;
Et je vais...

TITUS, l'errétant.

Non, madame, il faut vous satisfaire:
Je le veux, j'en frémis, et j'y cours pour vous plaire;
D'autant plus malheureux, que, dans ma passion,
Mon cœur n'a pour excuse aucune illusiou;
Que je ne goûte point, dans mon désordre extrême,
Le triste et vain plaisir de me tromper moi-même;
Que l'amour aux forfaits me force de voler;
Que vous m'avez vaincu sans pouvoir m'aveugler;
Et qu'encore indigné de l'ardeur qui m'anime,
Je chéris la vertu, mais j'embrasse le crime.
Hasses-moi, fuyez, quittez un melheureux
Qui meurt d'amour pour vous et déteste ses feux;
Qui va s'unir à vous sous ces affreux augures.
Parmi les attentats, le meurtre, et les parjures.

TULLIK.

Vous insultez, Titus, à ma funeste ardeur; Vous sentez à quel point vous régnez dans mon conr. Oni, je vis pour toi seul, oui, je te le confesse; Mais malgré ton amour, mais malgré ma faiblesse, Sois sûr que le trépas m'inspire moins d'effroi Que la main d'un épouz qui craindrait d'être à moi; as se repentirait d'avoir servi son maître, que je fais souverain, et qui renga in l'ètre.

Voici l'instant affrent qui un mus elligner.
Souviens-toi que je t'aime, et que in peux régner.
L'ambassadeur m'attond; consute: trilibère:
Thans une houre avoc moi tu resurras mon père.
Je pars, et je reviens sous essaure odiaux.
Pour y rentrer en reme et meur a les yeux.

Vous ne perirez point. I Than

**.3.....** 

Titus, arrête;
En me suivant me de la lineardes ta tête;
(in neut te sour same amoue abou; résous
Li etre mon mentre de la linearde apoux.

∽, EIV.

7.5

insi que sur ma vie;



### SCÈNE V. TITUS, MESSALA.

### TiTus.

one ma fureur enfin, sers mon fatal amour;

#### M KNRALA.

Gommandes, tout est prêt; mes cohortes ont au mont Quirinal et livreront les portes.
Lous nos braves amis vont jurer avec moi de reconnaître en vous l'héritier de leur roi.
Lo perdes point de temps, déjà la nuit plus sombre l'oile nos grands desseins du secret de son ombre.

#### TITUS.

' heure approche; Tullie en compte les moments ..
- ( Tarquin , après tout , eut mes premiers serments.

(Le fond du theatre s'ouvre.)

l e sort en est jeté. Que vois-je? c'est mon père!

### SCÈNE VI

BRUTUS, TITUS, MESSALA, LIGTEURS.

#### BRUTUS.

Viens, Rome est en danger; c'est en toi que j'espère.

L'ar un avis secret le sénat est instruit

Qu'on doit attaquer Rome au milieu de la nuit.

In brigué pour mon sang, pour le héros que j'aime,
comeur de commander dans ce péril extrême:

2 l'accorde; arme-toi, mon cher file;

Mit.

The estable his we souver ton pays; View ware, there we bredigues to vie; u. man u nompaam, tu feras mon envie.

ادن

BRCTUS

·lun ob ...

**FITUS** 

Remettes, seigneur, en d'autres mai Les raveurs du sénat et le sort des Romains.

MESSALA.

La. quel desordre affreux de son ame s'empare! BRUTUS

Vous pourriez refuser l'houmeur qu'on vous prépare? TITUS

Qui.' moi, seigneur!

BRUTUS.

Eh quoi! votre cœur égaré Des refus du sénat est encore nicéré! De vos prétentions je vois les injustices. th! mon fils, est-il temps d'écouter vos caprices, Vous avez sauvé Rome et n'êtes pas heureux? Cet unmortel honneur n'a pas comblé vos vœux? Mou tils au consulat a-t-il osé prétendre Vant l'âge où les lois permettent de l'attendre? Va, cesse de briguer une injuste faveur; La place où je t'envoie est ton poste d'honneur; Va, co n'est qu'aux tyrans que tu dois ta colère: De l'état et de toi je sens que je suis père. House tou sang à Rome, et n'en exige rien; Sur toujours un béros; sois plus, sois citoyen. ite, mon cher fils, au bout de ma carrière;

Tes triomphantes mains vont fermer ma paupière; Mais, soutenu du tien, mon nom ne meurra plus; Je renaîtrai pour Rome, et vivrai dans Titus. Que dis-je? je te suis. Dans mon âge débile Les dieux ne m'ont donné qu'un courage inutile; Mais je te verrai vaincre, ou mourrai, comme toi Vengeur du nom romain, libre encore, et sans roi.

тіт

Ah! Messala!

### SCÈNE VII.

BRUTUS, VALÉRIUS, TITUS, MESSALA.

VALERIUS. Seigneur, faites qu'on se retire. BRUTUS, à son fils.

Cours, vole...

(Titus et Messals sortant.)

VALERTUS. On trahit Rome.

BRUTUS.

Ah! qu'entenda-ja? VALERTUS.

On compire

Je n'en saurais donter; on nous trahit, seigneur. De cet affreux complot j'ignore encor l'auteur; Mais le nom de Tarquin vient de se faire entendre, Et d'indignes Romains ont parlé de se rendre BRUTUS.

Des citoyens romains ont demands des fors!

VALÉRIUS.

Les partides m'ont fui par des chemins divers; in les suit. Je sempeonne et Ménas et Lélie, Les partissus des rois et de la tyrannie, Les secrets ememis du bonheur de l'état, Ardems à désunir le peuple et le sénas.

Messala les protège; et, dans ce trouble extrême, Josernis soupçonner juoqu'à Messala même, Sans l'étroite amitié dont l'honore Titue.

BRUTUS.

Observons tous leurs pas; je ne pais rien de plus:
La liberté, la loi, dont nous sommes les pères,
Nous défend des rigueurs pent-être nécessaires.
Arrêter un Romain sur de simples sompçons,
C'est agir en tyrans, nous qui les panissons.
Allons parler au peuple, enhardir les timides,
Encourager les bons, étonner les perfides.
Que les pères de Rome et de la liberté
Viennent rendre aux Romains leur intrépidité;
Quels cœurs en nous voyant ne reprendront courage!
Dieux! donnez-nous la mort plutôt que l'esclavage!
Que le sénat nous suive.

### SCÈNE VIII.

BRUTUS, VALÉRIUS, PROCULUS.

PROCULUS.

Un esclave, seigneur,

D'un entretien secret implore la faveur.

BRUTUS.

a nuit? à cette henre?

#### ACTE IV, SCENE VIII.

389

PROGULUS.

Oul. d'un avis fidéle

l apporte, dit-il, la pressante nouvelle.

BRUTUS.

'eut-être des Romains le salut en dépend : illons, c'est les trahir que tarder un moment.

( b Proculus. )

ions, alles vers mon fils; qu'à cette heure fatale I défende surtout la porte Quirinale, It que la terre avone, au bruit de ses exploits, que le sort de mon sang est de vaincre les rois.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

### SCTNT 1

BLUTTES, ENGENATERS, MARCHATTS, CACTELIAS LEMAN VININA

BL "" . S

Line segments of a restrained of the Confession E ... - CHEST T PROCESSORY H. IN CHARLE. m. -- n com ! arrifice mest-make . The sweet the confined. . \_\_\_\_\_ / Amen's HE WAS JOURS; - - - maavis Hitele the me samé mon zéle. ... . .... arrefe antie nuit. \_\_ \_ \_\_ aum imm conduit: .....anni appunul des supplices \_\_\_\_\_ seracted are complices; nament quant Messala soudam. an annual dans son sein.

Et qu'à vous, sénateurs, il destinait peut-être : . Mes secrets, a-t-il dit, que l'on cherche à connaître, · C'est dans ce cœur sanglant qu'il faut les découvrir; · Et qui sait conspirer, sait so taire et mourir. » In s'écrie; on s'avance: il se frappe, et le traftre Meurt encore en Romain, quoique indigne de l'être. Mih des murs de Rome Arons étuit parti: Assez loin vers le camp nos gardes l'ont suivi; )n arrête à l'instant Arons avec Tullie. Bientôt, n'en doutez point, de ce complot impie e ciel va découvrir toutes les profondeurs : 'ublicola partout en cherche les auteurs. Vais quand nous connattrons le nom des parricides. renez garde, Romains, point de grace aux perfides; 'ussent-ils nos amis, nos frères, nos enfants; re voyez que leur crime, et gardez vos serments. tome, **la liberté, demandent le**ur supplice; a qui pardonne au crime en devient le complice.

(à l'esclave.)

it toi, dont la naissance et l'aveugle destin l'avait fait qu'un esclave et dut faire un Romain, ler qui le sénat vit, par qui Rome est sauvée, leçois la liberté que tu m'as conservée; a prenant désormais des sentiments plus grands, ois l'égal de mes fils, et l'effroi des tyrans. fais qu'est-ce que j'entends? quelle rumeur soudaine?

trons est arrêté, seigneur, et je l'amène.

BRUTUS.

le qual front pourra-t-il?...

### SCÈNE II.

BRUTUS, LES SÉNATEURS, ARONS, LICTEURS.

#### ARONS

Jusques à quand, Romains, Voulez-vous profaner tous les droits des humains?
D'un peuple révolté conseils vraiment sinistres,
Pensez-vous abaisser les rois dans leurs ministres?
Vos licteurs insolents viennent de m'arrêter:
Est-ce mon maître ou moi que l'on veut insulter?
Et chez les nations ce rang inviolable...

BRUTUS.

Plus ton rang est sacré, plus il te rend coupable; Cesse ici d'attester des titres superflus.

ARONS.

L'ambassadeur d'un roi!...

BRUTUS.

Traître, tu ne l'es plus;
Tu n'es qu'un conjuré paré d'un nom sublime,
Que l'impunité seule enhardissait au crime.
Les vrais ambassadeurs, interprétes des lois,
Sans les déshonorer savent servir leurs rois;
De la foi des humains discrets dépositaires,
La paix seule est le fruit de leurs saints ministères;
Des souverains du monde ils sont les nœuds sacrés,
Et, partout bienfesants, sont partout révérés.
A ces traits, si tu peux, ose te reconnaître:
Mais si tu veux au moins rendre compte à ton maître
Des ressorts, des vertus, des lois de cet état,
Comprends l'esprit de Rome, et connais le sénat.

Co people auguste et saint suit respecter encore Les lois des nations que se main déshonore: Plus tu les méconnais, plus nous les protégeons; Et le seul châtiment qu'ici nous t'imposons, C'est de voir expirer les citoyens perfides. Qui lisient avec toi leurs complots parricides. Tout couvert de leur sang répandu devant toi, Va d'un crime inutile entratenir ton roi; Et montre en ta personne, aux peuples d'Italie, La sainteté de Rome et ton ignomine. Ou'on l'emmène, licteurs,

### SCÈNE III.

tra agnationa, BRUTUS, VALÉRIUS, PROCULUS

#### BRUTTIA.

Eh bien! Valérius,
Ils sont saisis sans donte, ils sont au moins connus?
Quel sombre et noir chagrin, couvrant votre visage,
De maux encor plus grands semble être le présage?
Vous frémisses.

VALERBEIA.

Songea que vous êtes Brutus

Expliques-vous...

VALERIUS.

Je trembla k vous en dire plus

(Il lui donne des tablettes )

Voyes, seignour, lises, commisses les coupables BRUTUS, present les tablettes

Me trompes-vous, mes your? O jours abominables!

BRUTUS.

394

O père infortuné! Tibérinus? mon fils! Sénateurs, pardonnez... Le perfide est-il pris? VALERIUS.

Avec deux coujurés il s'est osé défendre; Ils ont choisi la mort plutôt que de se rendre; Percé de coups, seigneur, il est tombé près d'eux: Mais il reste à vous dire un malheur plus affreux, Pour vous, pour Rome entière, et pour moi plus sensible.

Qu'entends-je?

VALÉRIUS.

Reprenez cette liste terrible Que chez Messala même a saisi Proculus.

BRUTUS.

Lisons donc... Je frémis, je tremble. Ciel! Titus!
(Il se laisse tomber entre les bras de Proculus.)

VALÉRIUS.

Assez près de ces lieux je l'ai trouvé sans armes, Errant, désespéré, plein d'horreur et d'alarmes. Peut-être il détestait cet horrible attentat.

#### BRUTUS.

Allez, pères conscrits, retournez au sénat; Il ne m'appartient plus d'oser y prendre place: Allez, exterminez ma criminelle race; Punissez-en le père, et jusque dans mon flanc Recherchez sans pitié la source de leur sang. Je ne vous suivrai point, de peur, que ma présence. Ne suspendit de Rome ou fléchit la vengeance.

### SCÈNE IV.

#### BRUTUS.

Grands dieux! à vos décrets tous mes vœux sont soumis!
Dieux vengeurs de nos lois, vengeurs de mon pays,
C'est vous qui par mes mains fondiez sur la justice
De notre liberté l'éternel édifice:
Voulez-vous renverser ses sacrés fondements?
Et contre votre ouvrage armez-vous mes enfants?
Ah! que Tibérinus, en sa lâche furie,
Ait servi nos tyrans, ait trahi sa patrie,
Le coup en est affreux, le trattre était mon fils!
Mais Titus! un héros! l'amour de son pays!
Qui dans ce même jour, heureux et plein de gloire,
A vu par un triomphe honorer sa victoire!
Titus, qu'au Capitole ont couronné mes mains!
L'espoir de ma vieillesse, et celui des Romains!
Titus! dieux!

### SCÈNE V.

BRUTUS, VALÉRIUS, SULTE, LICTEURS.

VALERIUS. Du sénst la volonté suprême Est que sur votre fils vous prononcies vous-même. Est que sur votre fils vous prononcies vous-même.

MoiP

VALERIUM.

Vous soul.

BAUTUS. Et du reste en a t-il ordoun**é?** 

VALÉRIUS.

Des conjurés, seigneur, le reste est condamné; Au moment où je parle, ils ont vécu peut-être.

BRUTUS.

Et du sort de mon fils le sénat me rend maître?

Il croit à vos vertus devoir ce rare honneur.

BRUTUS.

O patrie!

VALÉRIUS.

Au sénat que dirai-je, seigneur?

Que Brutus voit le prix de cette grace insigne, Qu'il ne la cherchait pas... mais qu'il s'en rendra digne... Mais mon fils s'est rendu sans daigner résister; Il pourrait... Pardonnez si je cherche à douter; C'était l'appui de Rome, et je sens que je l'aime.

VALÉRIUS.

Seigneur, Tullie...

BRUTUS.

Eh bien?...

VALÉBIUS.

Tullie, au moment même.

Na que trop confirmé ces soupçons odieux.

BRUTUS.

Comment, seigneur?

VALÉRIUS.

A peine elle a revu ces lieux, A peine elle aperçoit l'appareil des supplices, Que, sa main consommant ces tristes sacrifices, Elle tombe, elle expire, elle immole à nos lois Ce reste infortuné de nos indignes rois. Si l'on nous trahissait, seigneur, c'était pour elle. Je respecte en Brutus la douleur paternelle; Mais, tournant vers ces lieux ses yeux appesantis, Tullie en expirant a nommé votre fils.

BRUTUS.

Justes dieux!

VALERIUS.

C'est à vous à juger de son crime. Condamnes, épargnes, ou frappes la victime; Rome doit approuver ce qu'aura fait Brutus.

BRUTUS.

Licteurs, que devant moi l'on amène Titus.

VALERIUS.

Plein de votre vertu, seigneur, je me retire : Mon esprit étonné vous plaint et vous admire; Et je vais au sénat apprendre avec terreur La grandeur de votre ame et de votre douleur.

### SCÈNE VI. BRUTUS, PROGULUS.

#### BRUTUS.

Non, plus j'y pense encore, et moins je m'imagine Que mon fils des Romsins ait tramé la ruine: Pour son père et pour Rome il avait trop d'amour; On ne peut à ce point s'oublier en un jour. Je ne le puis penser, mon fils n'est point coupable.

PROCULUS.

Messala, qui forma ce complot détestable, Sous ce grand nom peut-ûtre a voulu se couvrir; Peut-être on hait sa gloire, on cherche à la flôtrir. 398

BRUTUS.

Plût au ciel!

PROCULUS.

De vos fils c'est le seul qui vous reste. Qu'il soit coupable ou non de ce complot funeste, Le sénat indulgent vous remet ses destins: Ses jours sont assurés, puisqu'ils sont dans vos mains, Vous saurez à l'état conserver ce grand homme, Vous êtes père enfin.

BRUTUS.

Je suis consul de Rome.

### SCÈNE VII.

BRUTUS, PROCULUS; TITUS, dans le fond du théâtre, avec des licteurs.

PROCULUS.

Le voici.

TITUS.

C'est Brutus! O douleureux moments!
O terre, entr'ouvre-toi sous mes pas chancelants!
Seigneur, souffrez qu'un fils...

BRUTUS.

Arrête, téméraire.

De deux fils que j'aimai les dieux m'avaient fait père, J'ai perdu l'un; que dis-je? ah, malheureux Titus! Parle: ai-je encore un fils?

TITUS.

Non, vous n'en avez plus.

Baurus. Réponds donc à ton juge, opprobre de ma vie.

(Il s'assied.)

Avais-tu résolu d'opprimer ta patrie? 1) abandonner ton père au pouvoir absolu? De trahir tes serments?

Je n'ai rien résolu.

Plein d'un mortel poison dont l'horreur me dévore, Je m'ignorais moi-même, et je me cherche encore; Mon cœur, encor surpris de son égarement, Emporté loin de soi, fut coupable un moment; Ce moment m'a couvert d'une honte éternelle : A mon pays que j'aime il m'a fait infidéle : Mais, ce moment passé, mes remords infinis Ont égalé mon crime et vengé mon pays. Prononcez mon arrêt. Rome, qui vous contemple, A besoin de ma perte et veut un grand exemple, Par mon juste supplice il faut épouvanter Les Romains, s'il en est qui puissent m'imiter. Ma mort servira Rome autant qu'eût fait ma vie; Et ce sang, en tout temps utile à sa patrie, Dont je n'ai qu'aujourd'hui souillé la pureté, N'aura coulé jamais que pour la liberté.

()uni! tant de perfidie avec tant de courage! De crimes, de vertus, quel horrible assemblage! Quoi! sous ces lauriers même, et parmi ces drapeaux, One ton sang à mes yeux rendait encor plus beaux! Qual démon t'inspira cette horrible inconstance?

TITUS.

Toutes les passions, la soif de la vengeance, L'ambition, la haine, un instant de fureur...

BRUTUS.

Achéve, malheureux.

1

TITUS.

Une plus grande erreur,
Un feu qui de mes sens est même encor le maître,
Qui fit tout mon forfait, qui l'augmente peut-être.
C'est trop vous offenser par cet aveu honteux,
Inutile pour Rome, indigne de nous deux.
Mon malheur est au comble ainsi que ma furie:
Terminez mes forfaits, mon désespoir, ma vie,
Votre opprobre et le mien. Mais si dans les combats
J'avais suivi la trace où m'ont conduit vos pas,
Si je vous imitai, si j'aimai ma patrie,
D'un remords assez grand si ma faute est suivie,
(Il se jette à genoux.)

A cet infortuné daignez ouvrir les bras;
Dites du moins, Mon fils, Brutus ne te hait pas;
Ce mot seul, me rendant mes vertus et ma gloire:
De la honte où je suis défendra ma mémoire:
On dira que Titus, descendant chez les morts,
Eut un regard de vous pour prix de ses remords:
Que vous l'aimiez encore, et que, malgré son crime.
Votre fils dans la tombe emporta votre estime.

BRUTUS.

Son remords me l'arrache. O Rome! ò mon pays!
Proculus... à la mort que l'on mene mon fils.
Léve-toi, triste objet d'horreur et de tendresse;
Léve-toi, cher appui qu'espérait ma vieillesse;
Viens embrasser ton père: il t'a dû condamner;
Mais, s'il n'était Brutus, il t'allait pardonner.
Mes pleurs, en te parlant, inondent ton visage:
Va, porte à ton supplice un plus mâle courage;
Va, ne t'attendris point, sois plus Romain que mei,
Et que Rome t'admire en se vengeant de toi.

#### ACTE V, SCENE VII.

401

TITUS.

Adiou : jo vais périr digne encor de mon père. (On l'emmène.)

### SCÈNE VIII. Brutus, proculus.

PROCULUA.

Seigneur, tout le sénat, dans sa douleur sincère, En frémissant du coup qui doit vous accabler... Raurus.

Vous connaisses Brutus, et l'oses consoler!
Songes qu'on nous prépare une attaque nouvelles
Rome seule a mes soins; mon cœur ne connaît qu'elle.
Allens, que les Romains, dans ces moments affreux,
Me tiennent lieu du fils que j'ai perdu pour eux;
Que je finisse au moins ma déplorable vie
Comme il eût dû mourir, en vengeant la patrie.

### SCÈNE IX.

BRUTUS, PROCULUS, UN MENATRUR.

LE ARNATEUR.

Seignour...

nautus. Mon fils n'est plus?

LE MENATRUR.

Con out fait ... of men youx ...

RRUTTA.

Rome est libre. il suffit... rendons graces aux dieux.

PIN DE BRUTUA.

## VARIANTES DE BRUTUS.

• Édition de 1738:

`Je devenais Romain, je sortais d'esclavage.

b Ibid.

Quoi! le fils de Brutus, un soldat, un Romain, Aime, idolatre ici la fille de Tarquin! Coupable envers Tullie, envers Rome et moi-même, Le sénat que je hais, ce fier objet que j'aime, Le dépit, etc.

Ibid.
 Hélas! ne vois-tu pas les fatales barrières?

d Ibid.

J'attendais un destin plus digne et plus heureux.

FÎN DES VARIANTES DE BRUTUS.

### NOTES DE BRUTUS.

#### · Imitation de ces vers de Cinna :

\* Curius répond aux ambassadeurs des Samnites, qui lui offraient des richesses :

J'aime mieux commander à ceux qui les possèdent.

<sup>3</sup> Imitation de ces vers d'Acomat dans *Bajazet*:

Je sais rendre aux sultans de fidéles services, Mais je laisse au vulgaire adorer leurs caprices, Et ne me pique point du scrupule insensé De bénir mon trépas, quand ils l'ont prononcé.

4 Ces vers ont été imités dans *H'arwick*, par M. de La Harpe:

Et s'il faut encor plus pour réveiller leur foi, Dis que le lier Warwick a pleuré devant toi.

PIR DES ROTES DE BRUTUS.

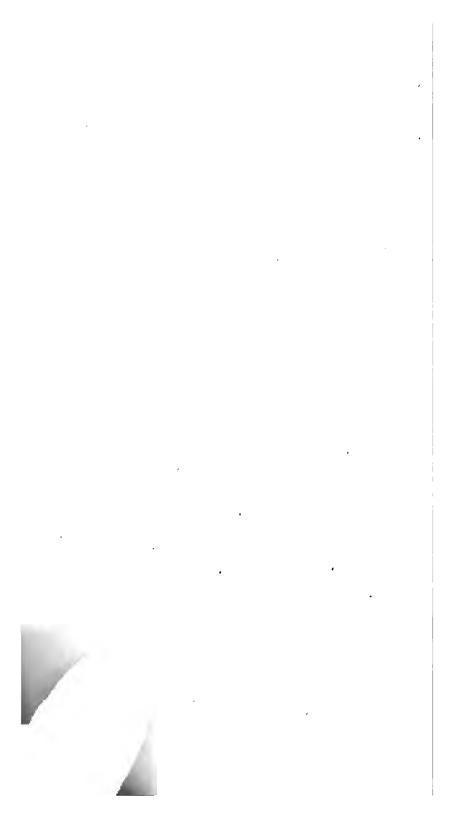

# ERYPHILE,

TRAGEDIE EN CINQ ACTES.

1734.

### AVERTISSEMENT

#### LE COITEURS DE L'ÉDITION DE KEHL.

r acce fut jouée aver succès en 1-32, quoique l'omimpurarais et les cris d'Éryphile immolée par son assent produire d'effet sur un théatre alors rempli conteurs. Malgré ce succes, M. de Voltaire, plus difne ses critiques, vit tous les défants d'Éryphile; il a piece, ne voulut point la donner au public, et fit

mannons Éryphile d'apres on manuscrit trouvé dans punes de M. de Voltaire?. Il ne peut y avoir d'antres dans cette tragédie que les changements faits par muire les representations. Nous en avons rassemment principales, d'après les copies les plus correctes, nauque par des asterisques les vers d'Éryphiles de Vontaire à places dans d'autres tragédies.

ce variet pour la première fois en 1779 avec cette étrange in mome certie vouvre en élle fût imprimée de son vivent.

Dissoite une tette aremière edition furtive à été faise à Paris, per une le Sain avait de cette tragédie. Ce grand acteur etait (c), trouvre en nome temps que M. de Voltaire. Long-temps au le vita tornus t'un arenitre une copie, que je portai à Ferney à terms i M. de Vintaire, qui n'avait rien conservé de cette de le muie turne renvervee dans ses papiers, après sa nort, ou muium ne ficial. Dec.

### DISCOURS

#### PRONONCÉ

#### AVANT LA REPRÉSENTATION D'ÉRYPHILE.

Juges plus éclairés que coux qui dans Athèno Firent naitre et fleurir les lois de Melpomène, Daignes encourager des jeux et des écrits Qui de votre suffrage attendent tout leur prix. De vos décisions le flamban salutaire Est le guide assuré qui mène à l'art de plaire. En vain contre son juge un auteur mutiné Vous accuse ou se plaint quand il est condamné; l'u peu tumultueux, mais juste et respectable, Ce tribunal est libre, et toujours équitable.

Si l'on vit quelquefois des écrits enmyeux
Trouver par d'heureux traits grace devant vos yeux,
Ils n'obtinrent jamais grace en votre mémoire:
Applaudis saus mérite, ils sont restés sans gloire;
Et vous vous empresses seulement à cueillir
Ces fleurs que vous sentes qu'un moment va flétrir.
D'un acteur quelquefois la séduisante adresse
D'un vers dur et sans grace adoucit la rudesse;
Des défauts embellis ne vous révoltent plus:
C'est Baron qu'on aimait, ce n'est pas Régulus.
Sous le nom de Couvreur, Constance a pu paraître;
Le public est séduit; mais alors il doit l'étre;
Et, se livrant lui-méme à ce charmant attrait,
Ecoute avec plaisir en qu'il lit à regret.

Sanvent vous démèles , dans un nouvel ouvrage , De l'or faux et du vrai le trompeus assemblage :

#### DISCOURS:

les soms fiers et hardis du théâtre tragique,
'ans court avec joie aux graces du comique.
'. est là qu'il veut qu'on change et d'esprit et de tou:
ll se plait au naif, il s'égaie au bouffon;
Mais il aime surtout qu'une main libre et sûre
Trace des mœurs du temps la riante peinture.
Ainsi dans ce sentier, avant lui peu battu,
Molière en se jouant conduit à la vertu.

Folàtrant quelquefois sous un habit grotesque,
Une muse descend au faux goût du burlesque:
On peut à ce caprice en passant s'abaisser,
Moins pour être applaudi, que pour se délasser.
Heureux ces purs écrits que la sagesse anime,
Qui font rire l'esprit, qu'on aime et qu'on estime!
Tel est du Glorieux le chaste et sage auteur:
Dans ses vers épurés la vertu parle au cœur.
Voilà ce qui nous plaît, voilà ce qui nous touche;
Et non ces froids bons mots dont l'honneur s'effarouche,
Insipide entretien des plus grossiers esprits,
Qui font naître à-la-fois le rire et le mépris.
Ah! qu'à jamais la scène, ou sublime ou plaisante,
Soit des vertus du monde une école charmante!

Français, c'est dans ces heux qu'on vous peint tour-à-tour La grandeur des héros, les dangers de l'amour. Souffrez que la terreur aujourd'hui reparaisse; Que d'Eschyle au tombeau l'audace ici renaisse. Si l'on a trop osé, si dans nos faibles chants, Sur des tons trop hardis nous montons nos accents, Ne découragez point un effort téméraire. Eh! peut-on trop oser quand on cherche à vous plaire? Daignez vous transporter dans ces temps, dans ces lieux, Chez ces premiers humains vivants avec les dieux: Et que votre raison se ramène à des fables Que Sophocle et la Grèce ont rendu vénérables. Vous n'aures point ici ce poison si flatteur Que la main de l'Amour appréte avec douceur.

Souvent dans l'art d'almor Melpomène aville, Farda ses nobles traits du pinceau de Thalie. On vit des courtisans, des héros déguisés, Pousser de froids soupirs en madrigaux usés. Non, ce n'est point ainsi qu'il est permis qu'on aime; L'amour n'est excusé que quand il est extrême. Mais no vous plaires-vous qu'aux fursurs des amants. A leurs pleurs, à leur joie, à leurs emportements? N'est-il point d'autres coups pour ébranier une ame? Sans les flambeaux d'amour, il est des traits de flamme; Il est des sentiments, des vertus, des malheurs, Qui d'un cœur élevé savent tirer des pleurs. Aux aublimes accents des chantres de la Gréce On s'attendrit en homme, on pleure sans faiblesse; Mais pour sulvre les pas de ces premiers auteurs, De ce apectacle utile illustres inventeurs, Il faudrait pouvoir joindre, en sa fougue tragique, L'elégance moderne avec la force antique, D'un œil critique et juste il faut s'examiner, Se corriger cent fois, ne se rien pardonner; Et soi-mome avec fruit se jugeant par avance, Par ses sévérités gagner votre indulgence.

#### PERSONNAGES.

ÉRYPHILE, reine d'Argos.

ALCMÉON, fils inconnu d'Amphiaraüs et d'Éryphile.

HERMOGIDE, prince du sang d'Argos.

LE GRAND-PRÉTRE de Júpiter.

POLÉMON, officier de la maison de la reine.

THÉANDRE, cru père d'Alcméon.

ZÉLONIDE, confidente d'Éryphile.

EUPHORBE, confident d'Hermogide.

L'OMBRE D'AMPHIARAÜS.

SUITE DE LA BEINE.

SUITE DU GRAND-PRÉTRE.

SOLDATS DE LA SUITE D'ALCMÉON.

SOLDATS DE LA SUITE D'HERMOGIDE.

CHOEURS D'ARGIENS.

La scène est à Argos.

# ERYPHILE.

### ACTE PREMIER.

### SCÈNE L

LE GRAND-PRÈTRE, THÉANDRE, SUITE DU GRAND-PRÉTRE.

#### LE GRAND-PRETER.

Alles, ministres saints, annoncez à la terre
La postice du ciel et la fin de la guerre.
Des pompes de la paix que ces murs soient parcs.
Quelle paix! dieux vengeurs!.. Théandre, demeurez.
Le sort va s'accomplir : la sagesse éternelle
A béni de vos soius la piété fideles,
Aleméon désormais est le soutien d'Argos;
La victoire a suivi le char de ce béros;
Et lorsque devant lui deux rois vancus fléchissent,
De sa gloire sur vous les rayons rejaillissent.
Aleméon dans Argos passe pour votre fils.

#### THÉANDRE.

Depuis qu'entre mes mains cet entant lut remis, Ses vertus m'ont donné des entrailles de père. Je m'indigne en secret de son destiu sevète; J'ose accuser des dieux l'irrévocable loi Qui le 6t natue esclave avec l'ame d'un roi. 412

Qui se plut à produire au sein de la bassesse Le plus grand des héros dont s'honora la Grèce.

LE GRAND-PRÉTRE.

Aux yeux des immortels et devant leur splendeur, Il n'est point de bassesse, il n'est point de grandeur. Le plus vil des kumains, le roi le plus auguste, Tout est égal pour eux; rien n'est grand que le juste. Quels que soient ses aleux, les destins aujourd'hui De leurs ordres sacrés se reposent sur lui. Songez à cet oracle, à cette loi suprême, Que la reine autrefois a recu des dieux même : « Lorsqu'en un même jour deux rois seront vaincus, « Tes mains prépareront un second hyménée : « Ces temps, ce jour affreux, feront la destinée « Et des peuples d'Argos, et du sang d'Inachus. » Ce jour est arrivé. Votre élève intrépide A vaincu les deux rois de Pylos et d'Élide. Tous vos chefs divisés qui désolaient Argos, Ce puissant Hermogide, et tous ces rois rivaux, Dans une ombre de paix ont assoupi leur haine; Ils ont remis leur sort à la voix de la reine: Et l'hymen d'Éryphile est bientôt déclaré. Vous, si du dernier roi le nom vous est sacré. D'Amphiaraüs encor si vous aimez la gloire, Si ce roi malheureux vit dans votre mémoire. Dans le cœur d'Alcméon gravez ces sentiments : Conduisez sa vertu... mais tremblez...

THÉANDRE.

Dieux puissants!

Que nous annoncez-vous?

LE GRAND-PRÉTRE.

Voici le jour peut-être

Qui va redemander le sang de votre maître.

La vengeance implacable, et qui marche à pas lents,
Descend du haut des cieux après plus de quinze ans.
Gardez que d'Alcméon le courage inutile
Contre ces dieux vengeurs ne protège Éryphile.

THÉANDRE.

Quoi! ce jour qui semblait marqué par leurs bionfaits...

Jamais jour ne sora plus terrible aux forfaits: Il faut d'Amphiaraüs venger la mort funeste. Dans une obscure nuit les dieux cachent le reste.

#### THÉANDRE.

Il n'est donc'que trop vrai : ce prince infortuné, Ce grand Amphiaraüs est mort assassiné. Quoi! sa femme elle-même aurait pu... la barbare! Ilélas! quand de bons rois le ciel toujours avare A ses tristes sujets ravit Amphiaraüs, Il m'en souvient assez; un murmure confus, Quelques secrètes voix, que je croyais à peine, De cette mort funeste osaient charger la reine. Mais quel mortel hardi pouvait jeter les yeux Dans la nuit qui couvrait ce mystère odieux? Nos timides soupçons ont tremblé de paraître; Ce bruit s'est dissipé.

LE GRAND-PRÉTRE.

Le ciel l'a fait renattre.

La Vérité terrible, avec des yeux vengeurs, Vient sur l'aile du Temps et lit au fond des cœurs: Son flambeau redoutable éclaire enfin l'ablue Où dans l'impunité s'était caché le crime!.

THÉANDRK.

O mon mattre! 6 grand roi lachement égorgé,

Je mourrai satisfait si vous êtes vengé!
Comment dois-tu finir, solennelle journée
Que le destin fixa pour ce grand hyménée?
Ah! pour ce nouveau choix quel étrange appareil!
Ce matin, devançant le retour du soleil,
La reine était en pleurs, interdite, éperdue;
Elle a d'Amphiaraüs embrassé la statue;
Dans son appartement elle n'osait rentrer;
Une secrète horreur semblait la penétrer.
Tel est des criminels le partage effroyable:
Ciel! qu'elle doit souffrir si son cœur est coupable!

LE GRAND-PRÉTRE.

Bientôt de ces horreurs vous serez éclairei. Suivez-moi dans ce temple.

THÉANDRE.

Ah! seigneur, la voici.

### SCÈNE II.

ÉRYPHILE, ZÉLONIDE, LE GRAND-PRÊTRE, THÉANDRE, suite de la Beine.

(Éryphile paraît accablée de tristesse.)

ZÉLONIDE, à la reine.

- \*Princesse, rappelez votre force première:
- \*Que vos yeux sans frémir s'ouvrent à la lumière.

ÉRTPHILE:

Ah dieux!

ZÉLONIDE.

Puissent ces dieux dissiper votre effroi! ÉRYPHILE, au grand-prétre.

Eh quoi! ministre saint, vous fuyez devant moi!

Demoures; secourez votre reine épardue: Écartes cette main sur ma tête étendue.

- 'Un spectre épouvantable en tous lieux me poursuit :
- Les dieux l'ont déchainé de l'éternelle muit.
- 'Ja l'ai vu , ce n'est point une erreur passagère
- \*Que produit du sommeil la vapeur mensongère :
- 'Le sommeil, à mes your refusant ses douceurs.
- 'N's point sur mon esprit répandu ses erreurs.

Je l'ai vu, je le vois... Cette image effrayante

A mas sons égarés domaura ancor présenta.

Du sein de ces tembeaux de cent rois mes aïeux, Il a percé l'abime, il marche dans ces lieux,

it a perce tabine, it marche dana coa tieux.

Ces voiles malheureux qu'ici l'hymen m'apprête, Sanglants et déchirés semblaient couvrir sa tête,

Et cachaiant son visaga à mon œil slarmé :

I)'un glaive étincelant son bras était armé.

l'entenda oncor sea cris et sea plaintes funestes.

Vous, confident sucré des volontés célestes,

Répondaz : qual est donc ca fantôme cruel? Est-ca un diau das anfars, ou l'ombre d'un mortal?

- \* Quel pouvoir a brisé l'éternelle barrière
- \* Dont le ciel sépare l'enfer et le lumière?
- \*Les manes des humains, malgré l'arrêt du sort,
- \*Peuvent-ils revenir du séjour de la mort?

#### LR GRAND-PRÉTAR.

- <sup>e</sup> Oni : du cial qualquafois la justica suprêm**e**
- \*Suspend l'ordre éternel établi par lui-même.
- \* Il permet à la mort d'interrompre ses lois,
- \* Pour l'effroi de la terre et l'exemple des rois.

ERYPHILER.

Hélas! lorsque la cial à vos nutels m'entraîne, Et d'un second hymen me fuit subir la chaine, M'annonce-t-il la mort, ou défend-il mes jours? S'arme-t-il pour ma perte, ou bien pour mon secours' Que veut cet habitant du ténébreux abime? Que vient-il m'annoncer?

LE GRAND-PRÉTRE.

Il vient punir le crime.

### SCÈNE III.

#### ERYPHILE, ZÉLONIDE.

ERYPHILE.

Quelle réponse, à ciel! et quel présage affreux! 2£L0N10E.

Ce jour semblait pour vous des jours le plus heurem.
De ces rois ennemis l'audace est confondue;
Par les mains d'Alcméon la paix vous est rendue\*,
Ces princes qui briguaient l'empire et votre main,
D'un mot de votre bouche attendent leur destin.

ERYPHILE.

Le bras d'Aleméon seul a fait tous ces miracles.
ZÉLONIDE.

Les destins à vos voeux ne mettront plus d'obstacles. Songez à votre gloire, à tous ces rois rivaux, A l'hymen qui pour vous rallume ses flambeaux.

ÉRYPHILE.

Moi, rallumer encor ces flammes détestées!
Moi, porter aux autels des mains ensanglantées!
Moi, choisir un époux! ce nom cher et sacré
Par ma faiblesse horrible est trop déshonoré:
Qu'on détruise à jamais ces pompes solennelles.

Quelles mains s'uniraient à mes mains criminelles? Je ne puis...

ZÉLONIDE.

Rassurez votre quur éperdu :

Hermogida bientôt...

ÉRYPHILE.

Quel nom prononcas-tu?

Hermogida, granda diaux! lui de qui la furia

Empuisonna les jours de ma fatala vie;

Hermogida labbrana lui saus ses compables fou

Harmogida! ah! sans lui, sans sas coupables feux, Mon cœur, mon trists cœur eût été vartueux,

ZÉLONIDE.

Qual trouble vous saisit? qual ramords vous tourmente!

l'ardonne, Amphiaraüs, perdonne, ombre sanglante! Cosse de m'affreyer du sein de ce tombene: Je n'ai point dans tes flancs enfoncé le couteau; Je n'ai point consenti... que dis-je? misérable!

Quoi, vous! da quels forfaits seriez-vous donc coupable?

Is n'ai pu jusqu'ici t'avouer tant d'horreurs. Les malheureux sans peine exhalent leurs douleurs, Mais, hélas! qu'il en coûte à déclarer sa honte \*!

ZELUNIDE.

t'ne douleur injuste, un vain effroi vous dompte; La vertu la plus pure eut tonjours tous vos soins: Votre cœur n'aime qu'elle.

ÉRYPHILE.

Il la voudrait du moins.

Tu n'étais pas à moi, lorsqu'un triste hyménée. Au sage Amphiaraus unit ma destinée.

#### ZÉLONIDE.

Vous sortiez de l'enfance, et de vos heureux jours Seize printemps à peine avaient marqué le cours. ÉRFPHILE.

C'est cet âge fatal et sans expérience, Ouvert aux passions, faible, plein d'imprudence; C'est cet âge indiscret qui fit tout mon malheur. Un traître avait surprie le chemin de mon ogur: Hélas! qui l'aurait cru que ce fier Hermonide. Race des demi-dieux, issu du sang d'Alcide, Sous l'applit d'un amour si tendre, si flatteur. Des plus noirs sentiments cachât la profondeur? On lui promit ma main : mon cour faible et sincère. Dans ses rapides vœux sommis aux lois d'un père, Trampé par esa devair et trop tât enflammé, Brûla pour un harbare indigne d'être aimé: Et lorsqu'à l'aublier on voulet me contraindre. Mes four trap allumos no pouraient plus s'étaindre! Amphiaraüs parut et changea mon destin; Il obtiet de mon père et l'empire et ma main. Il régna : je l'armai de ce for redoutable, Du for sacré des rais, dept une main coupable, Osa depuis... Enfin je lai donnai ma foi; Je lui dovais mon owur, il a ctait plus à mai. lagrate à ce béres qui seul m'aurait du plaire. Je pettais dans ess bess une amour étrangère. Objet de mos remords, objet de ma pitié, Domi-diou dont je fus la compable maitié, Quand to quittes on lines, quand or traitre Hermogii Te fit abandonner les champs de l'Argelide, Pourquei le via-je anner? Trop faible que je suis, Mon front stal deguise fit parler mes cannis.

L'avougle ambition dont il brûlait dans l'ame
lle son fatal amour empoisonne la flamme;
ll entrevit le trône ouvert à ses desirs;
ll explique mes pleurs, mes regrets, mes soupirs,
Comme un ordre secret que ma timide bouche
lle stait de prescrire à sa rage farouche.
Je t'en ai dit asses; et mon époux est mort.

ERLONIDE.

Le roi dans un combat vit terminer son sort?

Argos le croit ainsi; mais une main impie,
Ou plutôt ma faiblease a terminé sa vie.
Hermogide en secret l'immola sous ses coups.
Le cruel, tout couvert du sang de mon époux,
Vint armé de ce fer, instrument de sa rage,
Qui des droits à l'empire était l'auguste gage;
Et d'un assaisant pour moi seule entrepris
Aux pieds de nos autels il demanda le prix.
Grands dieux! qui m'inspirez des remords légitimes,
Mon cœur, vous le savez, n'est point fait pour les urimes;
Il est né vertueux: je vis avec horreur
Le compable ennemi qui fut mon séducteur;
Je détestai l'amour, et le trêne, et la vie.

BELONIDE.

Eh! no pouviez-vous point punir sa barbarie? Étiez-vous sourde aux cris de ce sang innocent? & n v P N 1 L R.

Celui qui le versa fut toujours trop puissant; Et son habileté, secondant son audace, De ce crime aux mortels a dérobé la trace. Je ne pus que pleurer, me taire, et le haïr. Le ciel en même temps s'arma pour me punir;

La main des dieux, sur moi toujours appesantie, Opprima mes sujets, persécuta ma vie. Les princes de Cyrrha, d'Élide, et de Pylos, Se disputaient mon cœur et l'empire d'Argos; De nos chefs divisés les brigues et les haines De l'état qui chancelle embarrassaient les rênes : Le barbare Hermogide a disputé contre eux Et le prix de son crime, et l'objet de ses feux. Et moi, sur mon hymen, sur le sort de la guerre. Je consultai la voix du maître du tonnerre: A sa divinité, dont ces lieux sont remplis, J'offris en frémissant mon encens et mes cris. Sans doute tu l'appris; cet oracle funeste, Ce triste avant-coureur du châtiment céleste. Cet oracle me dit de ne choisir un roi Que quand deux rois vaincus fléchiraient sous ma loi, Mais qu'alors, d'un époux vengeant le sang qui crie, Mon fils, mon propre fils m'arracherait la vie.

#### ZÉLONIDE.

Juste ciel! Eh! que faire en cette extrémité? ÉRYPHILE.

O mon fils! que de pleurs ton destin m'a coûté /!
Trop de crainte, peut-être, et trop de prévoyance
M'ont fait injustement éloigner son enfance.
Je n'osais ni trancher ni sauver ses destins;
J'abandonnai son sort à d'étrangères mains;
Il mourut pour sa mère; et ma bouche infidèle
De son trépas ici répandit la nouvelle.
Je l'arrachai pleurant de mes bras maternels.
Quelle perte, grands dieux! et quels destins cruels!
J'ôte à mon fils le trône, à mon époux la vie;
Et ma seule faiblesse a fait ma barbarie.

Mais tant d'horreurs encor ne peuvent égaler Ce détestable hymen dont tu m'oses parler.

### SCÈNE IV.

### ÉRYPHILE, ZÉLONIDE, POLÉMON.

BRYPHILE.

Eh bien! cher Polémon, que venez-vous me dire?

J'apporte à vos genoux les vœux de cet empire; Son sort dépend de vous : le don de votre foi Fait la paix de la Gréce et le bonheur d'un roi. Ce long retardement, à vous-même funeste, De nos divisions peut ranimer le reste. Euryale, Tydée, et ces rois repoussés, Vaincus par Aleméon, ne sont point terrassés. Dans Argos incertain leur parti peut renaltre: Hermogide est puissant, le peuple veut un maître: Il se plaint, il murmure, et, prompt à s'alarmer, Bientôt malgré vous-même il pourrait le nommer. Veuve d'Amphiaraus, et digne de ce titre, De ces grands différents et la cause et l'arbitre. Reine, daignes d'Argos accomplir les souhaits. Que le droit de régner soit un de vos bienfaits; Que votre voix décide, et que cet hyménée De la Gréce et de vous réale la destinée.

ŔŖŸ₽ĦŧĿĸ.

Pour qui penche ce peuple?

POLEMON.

Il attend votre choix : Mais on sait qu'Hermogide est du sang de nos rois.

### ERYPHILE

Du souverain pouvoir il est dépositaire; Cet hymen à l'état semble être nécessaire.

422

ÉRYPHILE.

On veut que je l'épouse, et qu'il soit votre roi? POLÉMON.

Madame, avec respect on suivra votre loi. '
Prononcez: un seul mot réglera nos hommages.

ERYPHILE.

Mais du peuple Hermogide a-t-il tous les suffrages?

S'il faut parler, madame, avec sincérité, Ce prince est dans ces lieux moins cher que redouté. On croit qu'à son hymen il vous faudra souscrire; Mais, madame, on le croit plus qu'on ne le desire.

Alcméon ne vient point! l'a-t-on fait avertir?

Déjà du camp, madame, il aura de partir.

Ce n'est qu'en sa vertu que j'ai quelque espérance. Puisse-t-il de sa reine embrasser la défense! Puisse-t-il me sauver de tous mes ennemis! O dieux de mon époux! et vous, dieux de mon fils! Prenez de cet état les rênes languissantes; Remettez-les vous-même en des mains innocentes; Ou si dans ce grand jour il me faut déclarer, Conduisez donc mon cœur, et daignez l'inspirer.

FIN DU PREMIER ACTE.

### ACTE SECOND.

# SCÈNE I. Alcméon, théandre.

THÉANDRE.

Aleméon, j'ai pitlé de voir tant de faiblesse.

L'erreur qui vous séduit, la douleur qui vous presse;

De vos desirs secrets l'orgueil présomptueux,

Éclatent malgré vous, et parlent dans vos yeux;

Et j'ai tremblé cent fois que la reine offensée

Ne punit de vos vœux la fureur insensée.

Qui? vous! jeter sur elle un œil audecieux?

Vous cherches à vous perdre. Ab! jeune ambitionx,

Faut-il vous voir ôter par vos fougueux deprices

L'honneur de vos exploits, le fruit de vos services,

Le prix de tant de sang versé dans les combats?

ALGMÉON.

Cher ami, pardonnes, je ne me conneis pas.

La reine, oui, je l'avoue, oti, sa fatale vue
Porte au fond de mon ame une atteinte inconnue.

Je ne veux point voiler à vos régards discrets

L'erreur de mon jeune âge, et mes troubles secrets.

Je vous dirai bien plus: l'aspect du diadème

Hemble emporter mon ame eu-delà de moi-même.

J'ignore pour quel rei ce brus a triomphé:

Mais pressé d'un dépit avec peine étouffé,

A mon cœur étonné c'est un secret outrage

Qu'un autre emporte ici le prix de mon courage.

Que ce trône ébranlé, dont je fus le rempart,

Dépende d'un coup d'œil, ou se donne au hasard.

Que dis-je? hélas! peut-être il est le prix du crime!

Mais non, n'écoutons point le transport qui m'anime;

Bannissons loin de moi le funeste soupçon

Qui regne en mon esprit et trouble ma raison.

Ah! si la vertu seule, et non pas la naissance...

THÉANDRE.

Écoutez: j'ai moi-même élevé votre enfance; Souffrez-moi quelquefois, généreux Alcméon, L'autorité d'un père aussi bien que le nom.

Vous passez pour mon fils; la fortune sévère, Inégale en ses dons, pour vous marâtre et mère, De vos jours conservés voulut mêler le fil De l'éclat le plus grand et du sort le plus vil. J'ai d'un profond secret couvert votre origine; Mais vous la connoissez; et cette ame divine, Du haut de sa fortune et parmi tant d'éclat, Devrait baisser les yeux sur son premier état. Gardez que quelque jour cet orgueil téméraire N'attire sur vous-même une triste lumière; N'éclaire enfin l'envie, et montre à l'univers

ALCMÉON.

Sous vos lauriers pompeux la honte de vos fers.

Ah! c'est ce qui m'accable et qui me désespère.
Il faut rougir de moi, trembler au nom d'un père;
Me cacher par faiblesse aux moindres citoyens,
Et reprocher ma vie à ceux dont je la tiens.
Préjugés malheureux! éclatante chimère
Que l'orgueil inventa, que le faible révère,
Par qui je vois languir le mérite abattu

Aux pieds d'un prince indigne, ou d'un grand sans vertu.

- 'Les mortels sont égaux : ce n'est point la paissance.
- 'C'est la seule vertu qui fuit leur différence :

C'est elle qui met l'homme au rang des demi-dieux;

'Et qui sert son pays n'a pas besoin d'afeux.

l'rinces, rois, la fortune a fait votre partage :

Mrs grandeurs sont & moi; mon sort est mon ouvrage;

Et ces fers si honteux, ces fers où je naquis,

Je les al fait porter aux maius des ennemis. 'Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie;

- 'Il a dans les combats coulé pour la patrie :
- 'Je vois ce que je suis et non ce que le fus.
- 'Et crois valoir au moins des rois que j'ai vaincus.

THÉANDRE.

Aleméon, croyez-moi, l'orgueil qui vous inspire, Que je dois condamner, et que pourtant j'admire, Ce principe éclatant de tant d'exploits fameux, En vous rendant si grand, vous fait trop malheureux. Pliez à votre état ce fougueux caractère Qui d'un brave guerrier ferait un téméraire : C'est un des ennemis qu'il vous faut subjuguer. Né pour servir le trône, et non pour le briguer, Sachez vous contenter de votre destinée: D'une gloire assez baute elle est environnée : N'en recherches point d'autre. Eh! qui suit si les dieux, Qui toujours sur vos pas ont attaché les yeux, Qui pour venger Argos, et pour calmer la Gréce, Ont voulu vous tirer du sein de la bassesse, N'ont point encor sur yous quelques secrets desseins? Prut-être leur yangeance est mise antre vos mains. I e sang de votre roi , dont la terre est fumante, I lève encore au ciel une voix gémissante;

Sa voix est entendue; et les dieux sujourd'hui
Contre ses assatsins se déclarent pour lui.
Le grand-prêtre déjà voit la foudre allamée,
Qui se cache à nos yeux dans la sue enfermée.
Enfin, que feriez-vous si les arrêts du ciel
Vous pressaient de punir un meurtre si ératel?
Si, chargé malgré vous de leur ordre suprême,
Vous vous trouviez entre eux et la reine elle-mémé?
S'il vous fallait chassir...

### SCÈNE II.

### ALCMEON, THEANDRE, POLEMON.

### PÓLÉMON.

La reine en ce moment Vous mande de l'attendre en cet appartement. Elle vient: il s'agit du salut de l'empire.

THÉANDRE, à part.

Prête à nommer un roi, qu'aurait-elle à lui diré? D'Amphiaraus, ô dieux, daignez vous souvenir! ALCMEON.

Pour la dernière fois je vais l'entretenir.

### SCÈNE III.

### ÉRYPHILE, ALCMÉON, ZÉLONIDE.

### BRYPHILE.

C'est à vous, Aleméon, c'est à votre victoire Qu'Argos doit son bonheur, Éryphile se gloire. C'est par vous que, maîtresse et du trône et de moi, Dans cas murs relevés je puis choisir un roi.

Mais, prête à le nommer, ma juste prévoyance

Veut s'assurer tel de votre obéissance.

J'ai de nommer un roi le dangereux honneur:

Faites plus, Aleméon, soyex son défenseur.

ALGMAON,

D'un prix trop glorieux me vie est honorée:
A vous servir, madame, elle fut consacrée.
'Je vous devais mon sang, et quand je l'ai versé,
'Puisqu'il coulait pour vous, je fue récompansé.
Mais telle est de mon sort le dure violence,
Qu'il faut que je vous trompe on que je vous offense.
Reine, je veis parler : des rois bumiliés
Briguent votre suffrage et tombeut à vos pieds;
Tout vous rit : que pourrais-je, en ce séjoue tranquille,
Vous offrir qu'un vain sèle et qu'un bras inutile?
Laissez-moi fair des lieux où le destin jeloux
Me fersit, molgré moi, trop coupable envers vous.

\*\*REPELLE.\*\*

Vous me quittes! à dieux! dans quel temps!

Les orages

Ont cassé de gronder sur ces heureux rivages;
Me main les écarte. Le Gréce en ce grand jour
Va voir enfin l'Hymen, et peut-être l'Amour,
l'ar votre auguste voix nommer un nouveau maître.
Iteine, jusqu'anjourd'hui vous avez pe connaître.
Quelle fidélité m'assachait à vos loie,
Quel zéle inaltérable échanffait mes exploits.
J'espérais à jamaie vivré sous votre empire:
Mes vœux prorraiess changer, et j'ose ici vous dire
Que cet beuseus époux, sur ce trône monté,

### ÉRYPHILE.

428

Éprouverait en moi moins de fidélité; Et qu'un sujet soumis, dévoué, plein de zéle, l'eut-être à d'autres lois deviendrait un rebelle.

#### ÉBYPHILE.

Vous me quittez! en quoi! pourriez-vous donc penses Qu'Eryphile hésitat à vous récompenser? Que craignez-vous? parlez: il faut ne me rien taire.

### ALCMÉON.

Je ne dois point lever un regard téméraire
Sur les secrets du trône, et sur ces nouveaux nœuds
Préparés par vos mains pour un roi trop heureux.
Mais de ce jour enfin la pompe solennelle
De votre choix au peuple annonce la nouvelle.
Ce secret dans Argos est déjà répandu:
Princesse, à cet hymen on s'était attendus.
Ce choix sans doute est juste, et la raison le guide;
Mais je ne serai point le sujet d'Hermogide.
Voilà mes sentiments: et mon bras aujourd'hui,
Ayant vaincu pour vous, ne peut servir sous lui.
Punissez ma fierté, d'autant plus condamnable,
Qu'ayant osé paraître, elle est inébranlable.

### ÉRYPHILE.

Alcméon, demeurez; j'atteste ici les dieux, Ces dieux qui sur le crime ouvrent toujours les yeux, Qu'Hermogide jamais ne sera votre maître; Sachez que c'est à vous à l'empêcher de l'être: Et contre ses rivaux, et surtout contre lui, Songez que votre reine implore votre appui.

### ALCMÉON.

Qu'entends-je! an! disposez de mon sang, de ma vie. Que je meure à vos pieds en vous ayant servie! Que ma mort soit utile au bonheur de vos jours!

### ÉRYPHILK.

C'est de vous seul ici que j'attends du secours.
Alles : assures-vous des soldats dont le séle
Se montre à me servir aussi prompt que fidèle.
Que de tous vos amis ces murs soient entourés;
Qu'à tout événement leurs bras soient préparés.
Dans l'horreur où je suis , sachez que je suis prête
A marcher s'il le faut, à mourir à leur tête.
Alles.

## SCÈNE IV. ERYPHILE, ZELONIDE.

#### ZELONIDE.

Que faites-vous? Quel est votre dessein? Que veut cet ordre affreux?

### ÉRYPHILE.

Ah! je succombe enfin.

Dieux! comme en lui parlant, mon ame déchirée Par des nœuds inconnus se sentait attirée! De quels charmes secrets mon cœur est combattu! Quel état!.. Achevons ce que j'ai résolu. Je le veux : étouffens ces indignes alarmes.

#### ZÉLONIUK.

Vous parles d'Aleméon, et vous verses des larmes! Que je crains qu'en secret une fatale erreur...

### KRYPHILK.

Ah! que jamais l'amour ne rentre dans mon cœur! Il m'en a trop coûté: que ce poison funeste De mes jours languissants n'accable point le resta! Jours trop infortunés, vous ne fûtes remplis Qu'à pleurer mon époux, qu'à regretter mon fils!

- \*Leur souvenir fatal a toutes mes tendresses.
- "Malheureuse! est-ce à toi d'éprouver des faiblesses? Pénétré des remords qui viennent m'alermer. Ce cœur plein d'amertume est-il fait pour aimer?

Pourquoi donc à son nom redoublez-vous vos plaintes? Pardonnez à mon zele, et permettez mes craintes. Songez que si l'amour décidait aujourd'hui...

ÉRYPHILE.

- \*Non, ce n'est point l'amour qui m'entraîne vers lui; 'Non, un dieu plus puissant me contraint à me rendre. L'amour n'est pas si pur, l'amour n'est pas si tendre. Non, plus je m'examine, et plus j'ose approuver Les sentiments secrets qui m'ont su captiver. \*Ce n'est point par les yeux que mon ame est vaincue.
- \* Ne crois pas qu'à ce point de mon rang descendue.
- \*Écoutant de mes sens le charme empoisonneur,
- \*Je donne à la beauté le prix de la valeur. Je chéris sa vertu, j'aime ce que j'admire.

ZÉLONIDE.

Ah dieux! oseriez-vous le nommer à l'empire \*? ÉRYPHILE.

En de si pures mains ce sceptre enfin remis Deviendrait respectable à nos dieux ennemis. Mais une loi plus sainte et m'éclaire et me guide: Je chéris Alcméon, je déteste Hermogide; Et je vais rejeter, en ce funeste jour, Les conseils de la haine et la voix de l'amour. Nature, dans mon cœur si long-temps combattue, Sentiments partagés d'une mère éperdue, Tendre ressouvenir, amour de mon devoir. Reprénez sur mon ame un absolu pouvoir.

Moi régner! moi bannir l'héritier véritable! Ge sceptre ensanglanté pèse à ma main coupable. Réparons tout: allons; et vous, dieux dont je sors, " l'ardonnes des forfaits moindres que mes remords. Qu'on cherche Polémon, Ciel! que vois-je! Hermogide!

### SCÈNE V.

# ERYPHILE, HERMOGIDE, ZÉLONIDE, EUPHORBE.

#### MERMOGIDE.

Madama, je voja trop le transport qui vous guide; Je vois que votre cœur sait peu dissimuler: Mais les moments sont chers, et je dois vous parler. Souffrez de mon respect un conseil salutaire; Votra destin dépend du choix qu'il vous faut faire. Je ne viens point lei rappeler des serments Dic**tés par votre père, e**lfacés par le temps; Mon cour ainsi que vous doit oublier, madame, Les jours infortunés d'une inutile flamme; Et je rougirais trop et pour vous et pour moi Si c'était à l'amour à nous donner un roi. Un soptiment plus digno et de l'un et de l'autre Doit gouverner mon sert et commander au vôtre. Vos aleux et les miens, les dieux dont nous sertons, Cet état périssant si nous nous divisons; Le sang qui nous a joints, l'intérêt qui nous lie, Nos ennemis communs, l'amour de la patrie, Votre pouvoir, le mien, tous deux à redouter, Ce sont là les conseils qu'il vous faut écouter. Bannisses pour jamais un souvenir funeste;

Le présent nous appelle, oublions tout le reste.

Le passé n'est plus rien: maîtres de l'avenir,

Le grand art de régner doit seul nous réunir.

Les plaintes, les regrets, les vœux, sont inutiles:

C'est par la fermeté qu'on rend les dieux faciles.

Ce fantôme odieux qui vous trouble en ce jour,

Qui naquit de la crainte, et l'enfante à son tour,

Doit-il nous alarmer par tous ses vains prestiges?

Pour qui ne les craint point, il n'est point de prodiges:

lls sont l'appât grossier des peuples ignorants,

L'invention du fourbe, et le mépris des grands.

Pensez en roi, madame, et laissez au vulgaire

Des superstitions le joug imaginaire.

ÉRYPHILE.

Quoi! vous...

### HERMOGIDE.

Encore un mot, madame, et je me tais.
Le seul bien de l'état doit remplir vos souhaits:
Vous n'avez plus les noms et d'épouse et de mère;
Le ciel vous honora d'un plus grand caractère,
Vous régnez; mais songez qu'Argos demande un roi.
Vous avez à choisir, vos ennemis, ou moi;
Moi, né près de ce trône, et dont la main sanglante
A soutenu quinze ans sa grandeur chancelante;
Moi, dis-je, ou l'un des rois, sans force et sans appui,
Que mon lieutenant seul a vaincus aujourd'hui.

- \*Je me connais, je sais que, blanchi sous les armes,
- \*Ce front triste et sévère a pour vous peu de charmes.
  \*Je sais que vos appas, encor dans leur printemps,
- \*Devraient s'effaroucher de l'hiver de mes ans :
- \*Mais la mison d'état conneît nou con convices.
- \* Mais la raison d'état connaît peu ces caprices;
- \*Et de ce front guerrier les nobles cicatrices

'Ne peuvent se couvrir que du bandeau des rois.
Vous connaisses mon rang, mes attentats, mes droits;
Sachant de que j'ai fait, et voyant où j'aspire,
Vous me deves, madame, ou la mort ou l'empire.
Quoi! vos yeux sont en pleurs; et vos esprits troublés...

RAYPHILE.

Non, seigneur, je me rends; mes destins sont réglés : On le veut, il le faut, ce peuple me l'ordonne, C'en est fait : à mon sort, seigneur, je m'abandonne. Vous, lorsque le soleil descendra dans les flots, Trouves-vous dans ce temple avec les chefs d'Argos. A mes aïeux, à vous, je vais rendre justice : Je prétends qu'à mon choix l'univers applaudisse; Et vous pourres juger si ce cœur abattu Sait conserver sa gloire et connaît la vertu.

HERMOGIDE.

Main, madame, voyez....

ERYPHILK.

Dans mon inquiétude, Mon esprit a besoin d'un peu de solitude; Mais jusqu'à ces moments que mon ordre a fixés. Si je suis reine encor, seigneur, obdisses.

### SCÈNE VI

### HERMOGIDE, EUPHORBE.

### RESEMBLED K.

Demeure : ce n'est pas au gré de son caprice Qu'il faut que mon courage et que mon sort fléchisse ; Et je n'ai pas versé tout le sang de mes rois Pour dépendre aujourd'hui du hasard de son choix.

THEATME: TO L.

### ÉRYPHILE.

Parle : as-tu disposé cetta troupe intrépide, Ces compagnons hardis du destin d'Hermogide? Contre la reine même osent-ils me servir?

Pour vos intérêts seuls ils sont prêts à périr.
HERMOGIDE.

434 -

Je saurai me sauver du reproche et du blâme
D'attendre pour régner les bontés d'une femme.
Je fus quinze ans sans maître, et ne puis obéir.
Le fruit de tant de soins est lent à recueillir.
Argos n'a plus de rois, et c'était trop attendre
Pour les suivre aux enfers, ou régner sur leur condre.
Je n'ai plus, il est vrai, ce fer si révéré
Qu'on croit ici du trône être un gage assuré;
Mais je conserve, au moins, de cette auguste place
Des gages plus certains, la constance et l'audace.
Mon destin se décide; et si le premier pas
Ne m'élève à l'empire, il m'entraîne au trépas.
Entre l'empire et moi tu vois le précipice:
\*Allons, que ma fortune y tombe, ou le franchisse.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE L

HERMOGIDE, EUPHORBE, SUITE D'HERMOGIDE.

### HERMOGIDE.

Enfin donc, voici l'heure où , dans ce temple même, La reine avec sa main donne son diadème. Emphorbe, ou je me trompe, ou de bien des horreurs Ces dangereux moments sont les avant-coureurs.

### RUPHOBBE.

Polém**on de sa part flatte v**otre espérance.

HERMOGIDE.

l'olémon veut en vain tromper ma défiance.

#### RUPHORBE.

Eh! qui choisir que vous? Cet empire aujourd'hui Demande un bres puissent qui lui serve d'appui. Que dis-je? Vous l'aimies, seigneur, et tant de flamme...

#### HERMOGIDA.

Moi! que cette faiblesse ait amolli mon ame!
Hermogide amoureux! Ah! qui veut être roi,
On n'est pas fait pour l'être, ou sait régner sur soi.
'A la reine engagé, je pris sur sa jennesse
'Cet heureux ascendant que les soins, la souplesse,
'L'attention, le temps, savent si bien donner
'Sur un cœur sans desseins, facile à gouverner.
Le bandeau de l'Amour, et l'art trompeur de plaire,
De mes vastes desseins ont voilé le mystère.

Mais de tout temps, crois-moi, la soif de la grandeur Fut le seul sentiment qui régna dans mon cœur.

#### EUPHORBE.

Tout vous portait au trône; et les vœux de l'armée, Et la voix de ce peuple et de la renommée, Et celle de la reine en qui vous espériez.

### HERMOGIDE.

Par quels funestes nœuds mes destins sont liés!

\*Son époux et son fils, privés de la lumière,

\*Du trône à mon courage entr'ouvraient la barrière,

\*Quand la main de nos dieux la ferma sous mes pas.

Je sais que j'eus les vœux du peuple et des soldats;

Mais la voix de ces dieux, ou plutôt de nos prêtres,

M'a dépouillé quinze ans du rang de mes ancêtres.

Il fallut succomber aux superstitions,

\*Qui sont, bien plus que nous, les rois des nations ;

Et le zèle aveuglé d'un peuple fanatique

Fut plus fort que mon bras et que ma politique.

### EUPHORBE.

En faveur de vos droits ce peuple enfin s'unit; Du trône devant vous le chemin s'aplanit; Argos, par votre main fait à la servitude, Long-temps de votre joug prit l'heureuse habitude: Nos chefs seront pour vous.

### HERMOGIDE.

Je compte sur leur foi,
Tant que leur intérêt les peut joindre avec moi.
L'un d'eux, je l'avouerai, me trouble et m'importune;
Son destin qui s'élève, étonne ma fortune.
Je le crains malgré moi.

EUPHORBE.

Quoi! cè jeune Alcméon,

Ce soldat qui vous doit sa grandeur et son nom?

Oni, ce fils de Théandre, et qui fut mon ouvrage, Oni sous moi de la guerre a fait l'apprentissage, Maitre de trop de cœurs à mon char arrachés, Au bonheur qui le suit les a tous attachés. l'ar ses heureux exploits ma grandeur est ternie; Son ascendant vainqueur impose à mon génie : Son soul aspect ici commence à m'alarmer. Je le bais d'antant plus qu'il sait se faire aimer. Que des peuples séduits l'estime est son partage; Sa gloire m'avilit, et sa vertu m'outrage. Je ne mis, mais le nom de ce fier citoven, Tout obscur qu'il était, semble égaler le mien. Et moi, près de ce trône où je dois seul prétendre, 'J'ai lessé ma fortune à force de l'attendre. Mon crédit, mon pouvoir adoré si long-temps, N'est qu'un colosse énorme ébranlé par les ans, Qui penche vers sa chute, et dont le poids immense Veut, pour se soutenir, la suprême puissance 1; Mais du moins en tombant je saurai me venger!. RUPHORBE.

Qu'allez-vous faire ici?

HERMOGIDE.

Ne plus rien ménager;
Déchirer, s'il le faut, le voile heureux et sombre
Qui couvrit mes forfaits du secret de son ombre;
Les justifier tous par un nouvel effort,
Far les plus grands succès, ou la plus belle mort,
Et, dans le désespoir où je vois qu'on m'entraine,
Ma fureur... Mais on entre, et j'aperçois la reine.

### SCÈNE II.

ÉRYPHILE, ALCMÉON, HERMOGIDE, POLÉMON, EUPHORBE, CHOEUR D'ARGIENS.

### ALCMBON.

Oui, ce peuple, madame, et les chefs, et les rois, Sont prêts à confirmer, à chérir votre choix; Et je viens, en leur nom, présenter leur hommage A votre heureux époux, leur maître, et votre ouvrage. Ce jour va de la Grèce assurer le repos.

### ÉRYPHILE.

Vous, chefs qui m'écoutez, et vous, peuple d'Argos, Qui venez en ces lieux reconnattre l'empire Du nouveau souverain que ma main doit élire, Je n'ai point à choisir : je n'ai plus qu'à quitter Un sceptre que mes mains n'avaient pas dû porter. Votre maître est vivant, mon fils respire encore. Ce fils infortuné, qu'à sa première aurore, Par un trépas soudain vous crûtes enlevé, Loin des yeux de sa mère en secret élevé", Fut porté, fut nourri dans l'enceinte sacrée. Dont le ciel à mon sexe a défendu l'entrée. Celui que je chargeai de ses tristes destins, Ignorait quel dépôt fut mis entre ses mains. Je voulus qu'avec lui renfermé dès l'enfance. Mon fils de ses parents n'eût jamais connaissance. Mon amour maternel, timide et curieux. A cent fois sur sa vie interrogé les cieux; Aujourd'hui même encore, ils m'ont dit qu'il respire. Je vais mettre en ses mains mes jours et mon empire.

Jo sais trop que ce diou, maître étornel des dioux,
Jupiter, dont l'oracle est présent en ces lieux,
Me prédit, m'assura, que ce fils sanguinaire
l'orterait le poignard dans le sein de sa mère.
l'uisse anjourd'hui, grand diou, l'effort que jé me fais,
Vaincre l'affreux destin qui l'entraine aux forfaits!
Oui, peuple, je le veux : oni, le roi va parattre :
Je vais à le montrer obliger le grand-prêtre.
Les dieux qui m'ent parlé veillent encor sur lui.
Ce secret su grand jour va briller aujourd'hui.
De mon fils désormais il n'est rien que je craigne;
Qu'on me rende mon fils, qu'il m'immule, et qu'il règne.

HURMOUIDE.

Peuple, chefs, il fant done m'expliquer à mon tour: L'affreuse vérité va deue parattre au jour. Ce tils qu'on redemande afin de mieux m'exclure, Cet enfant dangereux, l'horreur de la nature, Ne pour le parricide, et dont la cruauté Devait verser le sang du sein qui l'a porté : Il n'est plus. Son supplice a prévenu son crime.

KAYPHILE.

Ciel!

### RERMOGIOS.

Aux portes du temple on frappa la victime. Celui qui l'enlevait le suivit au tembeau.". Il fallait étouffer ce monstré én son bercesu; A la reine, à l'état, son sang fut nécessaire; Les dieux le demandaient : je servis leur colèré. l'euple, n'en doutex point : Euphorbe, Nicétas, Sout les seurets témoins de ce juste trépas. J'atteste mes aveux et ce jone qui m'éclaire, Que j'immolai le fils, que j'ai sauvé la mère;

Que si ce sang coupable a coulé sous nos coups,
J'ai prodigué le mien pour la Grèce et pour vous.
Vous m'en devez le prix: vous voulez tous un maître;
L'oracle en promet un, je vais périr ou l'être;
Je vais venger mes droits contre un roi supposé;
Je vais rompre un vain charme à moi seul opposé.
Soldat par mes travaux, et roi par ma naissance,
De vingt ans de combats j'attends la récompense.
Je vous ai tous servis. Ce rang des demi-dieux
Défendu par mon bras, fondé par mes aïeux,
Cimenté de mon sang, doit être mon partage.
Je le tiendrai de vous, de moi, de mon courage,
De ces dieux dont je sors, et qui seront pour moi.
Amis, suivez mes pas, et servez votre roi.

(Il sort suivi des siens.)

### SCÈNE III.

ÉRYPHILE, ALCMÉON, POLÉMON, CHOEUR D'ARGIENS.

### ÉRYPHILE.

Où suis-je? de quels traits le cruel m'a frappée! Mon fils ne serait plus! Dieux! m'auriez-vous trompée? (a Polémon.)

Et vous que j'ai chargé de rechercher son sort...

On l'ignore en ce temple, et sans doute il est mort.

Reine, c'est trop souffrir qu'un monstre vous outrage: Confondez son orgueil et punissez sa rage. Tous vos guerriers sont prêts, permettez que mon bras...

### ÉRYPHILE.

Estu lasse, Fortune? Est-ce assez d'attentats?
Ah! trop malheureux fils, et toi, cendre sacrée,
Cendre de mon époux de vengeance altérée,
Mânes sanglants, faut-il que votre meurtrier
liègne sur votre tombe et soit votre héritier?
Le temps, le péril presse, il faut donner l'empire.
Un dieu dans ce moment, un dieu parle et m'inspire.
Le céde; je ne puis, dans ce jour de terreur,
liésister à la voix qui s'explique à mon cœur.
C'est vous, maître des rois et de la destinée,
C'est vous qui me forcez à ce grand hyménée.
Alcméon, si mon fils est tombé sous ses coups...
Seigneur... vengez mon fils, et le trône est à vous.

ALGMEON.

Granda reina, est-ce à moi que ces honneurs insignes....

Ah! quels rois dans la Gréce en seraient aussi dignes "?
Ils n'ont que des aïeux, vous avez des vertus.
Ils sont rois, mais c'est vous qui les avez vaincus.
C'est vous que le ciel nomme et qui m'allez défendre:
C'est vous qui de mon fils allez venger la cendre.
L'euple, voilà ce roi si long-temps attendu,
Qui seul vous a fait vaincre, et seul vous était dû,
Le vainqueur de deux rois, prédit par les dieux même.
Qu'il soit digne à jamais de ce saint diadème!
Que je retrouve en lui les biens qu'on m'a ravis,
Votre appui, votre roi, mon époux, et mon fils!

### SCÈNE IV.

ÉRYPHILE, ALCMÉON, POLÉMON, THÉANDRE, CHOEUR D'ARGIENS.

### THÉANDRE.

Que faites-vous, madame? et qu'allez-vous résoudre? Le jour fuit, le ciel gronde: entendez-vous la foudre? De la tombe du roi le pontife a tiré Un fer que sur l'autel ses mains ont consacré. Sur l'autel à l'instant ont paru les furies: Les flambeaux de l'hymen sont dans leurs mains impies. Tout le peuple tremblant, d'un saint respect touché, Baisse un front immobile, à la terre attaché.

### ÉRYPHILE.

Jusqu'où veux-tu pousser ta fureur vengeresse, O ciel? Peuple, rentrez: Théandre, qu'on me laisse. Quel juste effroi saisit mes esprits égarés! Quel jour pour un hymen!

# SCÈNE V. ERYPHILE, ALCMEON.

#### ERYPHILE.

Ah! seigneur, demourez.

Eh quoi! je vois les dieux, les enfers, et la terre, S'élever tous ensemble et m'apporter la guerre: Mes ennemis, les mosts, contre moi déchaînés; Tout l'univers m'outrage, et vous m'abandonnez!

Je vais périr pour vous, ou punir Hermogide,

Vous servir, vous venger, vous sauver d'un parfide. BRYPHILE.

Je vous fessis son roi; mais, bélas! mais, seigneur, Arrêtez; connaissez mon trouble et nia douleur. La désespoir, la mort, le crime m'environne : J'ai era las écurter en vous pineant au trône: J'ai cru même apaiser ces mânes en courroux, Con manes soulevés de mon premier époux. Hélas! combien de fois, de mes douleurs pressée, Quand le sort de mon fils accablait ma pensée, Et qu'un loger sommeil vanuit enfin couvrir ' Men yeux trampés de plours et lessés de s'ouvrir: Combien de fois ces dieux ont semblé me prescrire De your donner ma main, mon cour, et mon empire! Cependant, quand je touche au moment fortund Ou vous montez au trône à mon fils destiné. Le ciel et les enfers alurment mon courage: Je vois les dieux armés condamner leur ouvrage :

- \* Et vous seul m'inspirez plus de trouble et d'effroi
- 'Que le ciel et ces morts irrités contre moi.
- \*Je tremble en vous donnant ce sacré diadème;
- \* Ma bouche en frómissant prononce, « Je vous aime. »
- \* D'un pouvoir inconna l'invincible ascondant
- \* M'entraine ici vers vous, m'en repousse à l'instant:
- \*Et, par un sentiment que je nouis comprendre,
- \* Môle une horrour affreuse à l'amour le plus tendre.

ALCM KON.

Quels moments! quel mélange, à dieux qui m'écouter! D'étonnement, d'horreurs, et de félicités! L'orgueil de vous simer, le bonheur de vous plaire, Vos terreurs, vos bontás, la céleste colère, Tant de biens, tant de maux, me pressent à-la-fois,

### ÉRYPHILE.

444

Que mes sens accablés succombent sous leur poids.
Encore loin de ce rang que vos bontés m'apprêtent,
C'est sur vos seuls dangers que mes regards s'arrêtent.
C'est pour vous délivrer de ce péril nouveau
Que votre époux lui-même a quitté le tombeau.
Vous avez d'un barbare entendu la menace:
Où ne peut point aller sa criminelle audace?
Souffrez qu'au palais même assemblant vos soldats,
J'assure au moins vos jours contre ses attentats;
Que du peuple étonné j'apaise les alarmes;
Que, prêts au moindre bruit, mes amis soient en armes.
C'est en vous défendant que je dois mériter
Le trône où votre choix m'ordonne de monter.

### ÉRYPHILE.

Allez: je vais au temple, où d'autres sacrifices
Pourront rendre les dieux à mes vœux plus propices.
Ils ne recevront pas d'un regard de courroux
Un encens que mes mains n'offriront que pour vous.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCÈNE I. Algmeon, theandre

ALCMÉON.

Tout est en sûreté : ce palais est tranquille, Et je réponds du peuple, et surtout d'Éryphile. THÉANDRE.

l'ensez plus an péril dont vous êtes pressé; il est rival et prince, et de plus offensé. il songe à la vengeance : il la jure; il l'apprête : J'entends gronder l'orage autour de votre tête : Son rang lui donne ici des soutiens trop puissants, Et ses houreux forfaits lui font des partisans. Cette foule d'amis qu'à force d'injustices...

ALCMEON.

Lui, des amis! Théandre, il n'a que des complices, Plus prêts à le trahir que prompts à le venger; Des cœurs nés pour le crime, et non pour le danger. Je compte sur les miens: la guerre et la victoire Nous ont long-temps unis par les nœuds de la gloire, Avant que taut d'honneurs, sur ma tête amassés, Trainassent après moi des cœurs intéressés: Ils sont tous éprouvés, vaillants, incorruptibles; La vertu qui nous joint nous rend tous invincibles; Leurs bras victorieux m'aideront à monter A ce rang qu'avec eux j'appris à mériter,

Mon courage a franchi cet intervalle immense Que mit du trône à moi mon indigne naissance: L'hymen va me payer le prix de ma valeur: Je ne vois qu'Éryphile, un sceptre, et mon bonheur.

THÉANDRE.

Mais ne craignez-vous point ces prodiges funestes Qu'étalent à vos yeux les vengeances célestes, Ces tremblements soudains, ces spectres menaçants, Ces morts dont le retour est l'effroi des vivants? Du ciel qui nous poursuit la vengeance obstinée Semble se déclarer contre votre hyménée.

### ALCMÉON.

Mon cœur fut toujours pur; il honora les dieux:
J'espère en leur justice, et je ne crains rien d'eux.
De quel indigne effroi ton ame est-elle atteinte?
Ah! les cœurs vertueux sont-ils nés pour la crainte?
Mon orgueilleux rival ne saurait me troubler;
Tout chargé de forfaits, c'est à lui de trembler.
C'est sur ses attentats que mon espoir se fonde;
C'est lui qu'un dieu menace; et si lá foudre gronde,
La foudre me rassure; et le ciel que tu crains,
Pour l'en mieux écraser, la mettra dans mes mains.

### THÉANDRE.

Le ciel n's pas toujours puni les plus grands crimes; Il frappe quelquefois d'innocentes victimes. Amphiaraüs fut juste, et vous ne savez pas Par quelles mains ce ciel a permis son trépas.

ALCMÉON.

Hermogide

#### THÉANDRE.

Souffrez que, laissant la contrainte, Seigneur, un vieux soldat vous parle ici sans feinte. ALUMBON.

Tu sais combien mon emur chérit la vérité.

THEANDAR.

Je connais de ce cœur toute la pureté. Des héros de la Gréce imitateur fidéle, Vous jurez aux forfaits une guerre inmortelle; Vous vous croyez, seignaur, armé pour les venger; Gardez de les défandre et de les partager.

ALGMÉON.

Comment! que dites-vous?

THÉANDRE.

Vous étes joune encore :

A poing avies-vous vu votre première aurore, Quand ce roi malheureux descendit ches les morts. Peut-être ignorez-vous ce qu'on disait alors, Et de la cour du roi quel fut l'affreux langage.

ALCMRON.

Eh bien?

THEANDAR.

Je vais vous faire un trop sensible outrage; Mais je vous trahirais à le dissimuler: Je vous tiens lieu de père, et je dois vous parler.

ALCMÉON.

Eh bien! que disait-on? achève.

THÉANDRE.

Que la reine

Avait lié son cœur d'une coupable chaine; Qu'au barbare Hermogide elle promit sa main, Et jusqu'à son époux conduisit l'assassin.

ALCMRON.

Rends grace à l'amitié qui pour toi m'intéresse : Si tout autre que toi soupçonnait la princesse, Si quelque audacieux avait pu l'offenser... Mais que dis-je? toi-même, as-tu pu le penser? Peux-tu me présenter ce poison que l'envie Répand aveuglément sur la plus belle vie? J'ai peu connu la cour; mais la crédulité Aiguise ici les traits de la malignité; Vos oisifs courtisans, que les chagrins dévorent, S'efforcent d'obscurcir les astres qu'ils adorent: Là, si vous en croyez leur coup d'œil pénétrant, Tout ministre est un traître, et tout prince un tyran: L'hymen n'est entouré que de feux adultères, Le frère à ses rivaux est vendu par ses frères; Et sitôt qu'un grand roi penche vers son déclin, Ou son fils, ou sa femme, ont hâté son destin.; Je hais de ces soupçons la barbare imprudence : Je crois que sur la terre il est quelque innocence; Et mon cœur, repoussant ces sentiments cruels, Aime à juger par lui du reste des mortels. Qui croit toujours le crime, en paraît trop capable. A mes yeux comme aux tiens Hermogide est coupable! Lui seul a pu commettre un meurtre si fatal; Lui seul est parricide.

THÉANDRE.

Il est votre rival:

Vous écoutez sur lui vos soupçons légitimes; Vous trouvez du plaisir à détester ses crimes. Mais un objet trop cher...

ALCMÉON.

Ah! ne l'outragez plus;

Et gardez le silnece, ou vantez ses vertus.

### SCÈNE II.

# ÉRYPHILE, ALCMEON, THÉANDRE, ZÉLONIDE, BUITE DE LA BRIDE.

### ÉRYPHILE.

Roi d'Argos, paraissez, et portez la couronne; Vos mains l'ont défendue, et mon cœur vous la donne. Je ne balance plus: je mets sous votre loi L'empire d'Inachus, et vos rivaux, et moi. J'an fléchi de nos dieux les redoutables haines; Leurs vertus sont en vous, leur sang coule en mes veines; Et jamais sur la terre on n'a formé de nœuds Plus chers aux immortels, et plus dignes des cieux.

### ALCM RON.

Ils lisent dans mon cour: ils savent que l'empire
Est le moindre des biens où mon courage aspire.
Puissent tember sur moi leurs plus funestes traits,
Si ce cour infidéle oublisit vos bienfalts!
Ce peuple qui m'entend, et qui m'appelle au temple,
Me verra commander, pour lui donner l'exemple;
Et, déjà par mes mains instruit à vous servir,
N'apprendra de son roi qu'à vous mieux obéir.

### ÉRYPHILK.

Enfin la douce paix vient rassurer mon ame: Dieux! vous favorises une si pure flamme! Vous ne rejetez plus mon encens et mes vœux! Suivez mes pas: entrons...

f La temple s'ouvre ; l'ombre d'Ampliarais parait dans une posture menagante.)

L'OMBRE.

Arrôte, malheuroux!

· ÉRYPHILE.

Amphiaraüs lui-même! Où suis-je?

ALCMÉON.

Ombre fatale,

Quel dieu te fait sortir de la nuit infernale? Quel est ce sang qui coule? et quel es-tu? L'OMBRE.

Ton roi.

Si tu prétends régner, arrête, obéis-moi.

Eh bien! mon bras est prêt; parle, que fant-il faire?

Me venger sur ma tombe.

ALCMEON.

Eh! de qui?

L'OMBRE.

De ta mère.

ALCMÉON.

Ma mère! que dis-tu? quel oracle confus!

Mais l'enfer le dérobe à mes yeux éperdus.

(Le temple se referme.)

Les dieux ferment leur temple!

O prodige effroyable:

ALCMÉON.

O d'un pouvoir funeste oracle impénétrable!

A peine ai-je repris l'usage de mes sens!

Quel ordre ont prononcé ces horribles accents?

De qui demandent-ils le sanglant sacrifice?

ALCMÉON.

Ciel! peux-tu commander que ma mère périsse!

Que prétendes-vous donc, mânes trop irrités?
Je commence à percer dans ces obscurités:
Je commence à sentir que les destins sont justes,
Que mon sort est trop loin de ces grandeurs augustes.
J'eusse été trop heureux; mais les mânes jaloux
Du sein de leurs tombeaux s'élèvent contre nous,
l'réviennent votre honte, et rompent l'hyménée
Dont s'offensaient ces dieux de qui vous êtes née.

ERTPHILE.

Ah! que me dites-vous? hélas!

ALCMEON.

Souffrez du moins Que je puisse un moment vous parler sans témoins. Pour la dernière fois vous m'entendez peut-être; Je vous avais trompée, et vous m'allez connaître.

Sortez. De toutes parts ai-je donc à trembler?

## SCÈNE III. ERYPHILE, ALCMEON.

ALCMEON.

Il n'est plus de secrets que je doive celer.
Théandre jusqu'ici m's tenu lieu de père;
Je ne suis point son fils, et je n'ai point de mère.
Madame, le destin, qui m's trahi toujours,
M's ravi dès long-temps les suteurs de mes joure.
Connu par ma fortune et par ma seule sudace,
Je cachais aux humains la honte de ma race?.
J'ai cru qu'un sang trop vil, en mes vaines transmis,
l'lus pur par mes travaux, était d'assez grand prix,
l't que lui préparant une plus digne course,

### ERYPHILE.

453

En le versant pour vous, j'ennoblissais sa source.

Je fis plus: jusqu'à vous l'on me vit aspirer.

Et, rival de vingt rois, j'osai vous adorer.

Ce ciel, enfin, ce ciel m'apprend à me connaître;

Il veut confondre en moi le sang qui m'a fait naître;

La mort entre nous deux vient d'ouvrir ses tombeaux,

Et l'enfer contre moi s'unit à mes rivaux.

Sous les obscurités d'un oracle sévère,

Les dieux m'ont reproché jusqu'au sang de ma mère.

Madame, il faut céder à leurs cruelles lois;

Alcméon n'est point fait pour succéder aux rois.

Victime d'un destin que même encor je brave,

Je ne m'en cache plus, je suis fils d'un esclave.

ÉRYPHILE.

Vous, seigneur?

### ALCMÉON.

Oui, madame; et, dans un rang si bas, Souvenez-vous qu'enfin je ne m'en cachai pas; Que j'eus l'ame assez forte, assez inébranlable, Pour faire devant vous l'aveu qui vous accable; Que ce sang, dont les dieux ont voulu me former, Me fit un cœur trop haut pour ne vous point aimer.

ÉRYPHILE.

Un esclave!

#### ALCMEON.

Une loi fatale à ma naissance
Des plus vils citoyens m'interdit l'alliance.
J'aspirais jusqu'à vous dans mon indigne sort:
J'ai trompé vos bontés, j'ai mérité la mort.
Madame, à mon aveu vous tremblez de répondre?

ÉRYPHILE.

Quels soupçons! quelle horreur vient ici me confondre

Dans les mains d'un esclave autrefois j'ai remis...
M'avez-vous pardonné, destins trop ennemis?
Voulez-vous, ou finir, ou combler ma misère?
Alcméon, dans quel temps a péri votre père?
Quel fut son nom? Parlez.

ALCMKON.

J'ignore encor ce nom,

Qui fernit votre honte et ma confusion.

RRYPHILE.

Mais comment mourut-il? où perdit-il la vie? En quel temps?

ALCMEON.

C'est ici qu'elle lui fut ravie, Après qu'aux champs thébains le céleste courroux Eut permis le trépas du prince votre époux.

ÉNYPHILE.

O crime!

ALCMEON.

Hélas! ce fut dans ma plus tendre enfance
Qu'on m'enleva, dit-on, l'auteur de ma naissance,
Au pied de ce palais de tant de demi-dieux,
D'où jusque sur son fils vous abaissiez les yeux.
Là, près du corps sanglant de mon malheureux père,
Je fus laissé mourant dans la foule vulgaire
De ces vils citoyens, triste rebut du sort,
Oubliés dans leur vie, inconnus dans leur mort.
Un prêtre de ces lieux sauva mes destinées;
Il renous le fil de mes faibles années.
Théandre m'éleva: le reste vous est dû.
J'osai trop m'élever, et je me suis perdu.

KRYPHILE.

M'alarmeral«-je en vain? Mais cet oracle horrible...

Le lien, le temps, l'esclave... ô ciel! est-il possible? Qu'on cherche le grand-prêtre. Hélas! déjà les dieux, Soit pitié, soit courroux, l'amément à mes yeux.

### SCÈNE IV.

ÉRYPHILE, ALCMÉON; LE GRAND-PRÉTRE, une épée à la main.

LZ GRAND-PRÉTRE, à Aleméea. L'heure vient, armez-vous, recevez cette épée. Jadis de votre sang un traitre l'a trempée. Allez: vengez Argos, Amphiaraüs, et vous. ÉRYPHILE.

Que vois-je? c'est le fer que portait mon époux : Le fer que lui ravit ce barbare Hermogide. Tout me retrace ici le crime et l'homicide; La force m'abandonne à cet objet affreux. Parle : qui t'a remis ce dépôt malheureux? Quel dieu te l'a donné?

> LE GRAND-PRÉTRE. Le dieu de la rengeance.

### (à Aleméen.)

Voici ce même fer qui frappa votre enfance, Qu'un cruel, malgré lui ministre du destin, Troublé par ses forfaits, laissa dans votre sein. Ce dieu qui dans le crime effraya cet impie, Qui fit trembler sa main, qui sauva votre vie, Qui commande au trépas, ouvre et ferme le flenc, Venge un meurtre par l'autre, et le sang par le sang, M'ordonna de garder ce fer toujours funeste, Jusqu'à l'instant marqué par le courroux céleste. La voix, l'affreuse voix qui vient de vous parler Me conduit devant vous pour vous faire trembler.

EBYPHILE.

Achève: romps le voile; éclaireis le mystère. Son père, cet esclave?...

LE GRAND-PRÉTRE.

Il n'était point son père;

Un sang plus noble cris.

ERYPHILE.

Ah! seigneur! ah! mon roi!

Fils d'un béros...

ALCM KON.

Quels noms vous prodigues pour mei! ENTPHILE, se jetent entre les bras de Zélonide. Je ne puis achever; je me meurs, Zélonide.

LE CRAND-PRÉTEE, à Aleméen, en lai donnent l'épée. Je laisse entre vos meins ce glaive parricide: C'est un don dangereux; puisse-t-il désormais Ne point servir, grands dieux, à de nouveaux forfaits!

## SCÈNE V. Alcméon, éryphile.

### ERYPHILE

- \*Eh bien! ne tarde plus, remplis ta destinée;
- \* Porte ce fer sanglant sur cette infortunée;
- \*Étouffe dans mon sang cet amour malheureux
- "Que dictait la nature en nous trompant tous deux;
- \*Punis-moi, venge-toi, venge la mort d'un père;
- \*Reconnais-moi, mon fils: frappe, et punis ta mère!

Moi, votre als? grands dieux!

### ÉBYPHILE.

C'est toi dont, au berceau,

Mon indigne faiblesse a creusé le tombeau; C'est toi qui fus frappé par les mains d'Hermogide, C'est toi qui m'es rendu, mais pour le parricide: Toi mon sang, toi mon fils, que le ciel en courroux, Sans ce prodige horrible, aurait fait mon époux!

ALCMÉON.

De quel coup ma raison vient d'être confondue! Dieux! sur elle et sur moi puis-je arrêter la vue? Je ne sais où je suis: dieux, qui m'avez sauvé, Reprenez tout ce sang par vos mains conservé. Est-il bien vrai, madame, on a tué mon père? Il veut votre supplice, et vous êtes ma mère!

ÉRYPHILE.

- "Oui; je fus sans pitié: sois barbare à ton tour,
- \*Et montre-toi mon fils en m'arrachant le jour.
- \*Frappe... Mais quoi! tes pleurs se mêlent à mes larmes?
- "O mon cher fils! o jour plein d'horreur et de charmes!
- \*Avant de me donner la mort que tu mé dois,
- \*De la nature encor laisse parler la voix :
- \*Souffre au moins que les pleurs de ta coupable mère
- \*Arrosent une main si fatale et si chère.

### ALCMÉON.

Cruel Amphiaraus! abominable loi! La nature me parle, et l'emporte sur toi. O ma mère!

ÉRYPHILE, en l'embrassant.

O cher fils que le ciel me renvoie, Je ne méritais pas une si pure joie! J'oublie et mes malheurs, et jusqu'à mes forfaits; Et ceux qu'un dieu t'ordonne, et tous ceux que j'ai faits.

## SCÈNE VI

ÉRYPHILE, ALCMÉON, ZÉLONIDE, POLÉMON.

### POLÉMON.

Madame, en ce moment l'insolent Hermogide, Suivi jusqu'en ces lieux d'une troupe perfide, La flamme dans les mains, assiège ce palais. Déjà tout est armé, déjà volent les traits. Nos gardes rassemblés courent pour vous défendre: Le sang de tous côtés commence à se répandre. Le pauple épouvanté, qui s'empresse ou qui fuit, Ne sait si l'on vous sert, ou si l'on vous trabit.

### ALCMEON.

O ciel! voilà le sang que ta voix me demande; La mort de ce barbare est ma plus digne offrande. Reine, dans ces horreurs cessez de vous plonger; Je suis l'ordre des dieux, mais c'est pour vous venger.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

## SCÈNE I.

ALCMÉON, THÉANDRE, POLÉMON, SOLDATS.

### ALCMEON.

Vous trahirai-je en tout, ô cendres de mon père!
Quoi! ce fier Hermogide a trompé ma colère!
'Quoi! la nuit nous sépare, et ce monstre odieux
Partage encor l'arinée, et ce peuple, et les dieux!
Retranché dans ce temple, aux autels qu'il profane
"Il me brave: il jouit du ciel qui le condamne!
(à Polémon.)

Allez.

### POLÉMON.

Et qu'avez-vous, seigneur, à ménager? Tous les lieux sont égaux, quand il faut se venger; Vous régnez sur Argos...

#### ALCMEON.

Argos m'en est plus chère;
Avec le nom de roi, je prends un cœur de père.
Me faudrait-il verser, dans mon règne naissant,
Pour un seul ennemi, tant de sang innocent?
Est-ce à moi de donner le sacrilège exemple
D'attaquer les dieux même, et de souiller leur temple?
Ils poursuivent déjà ce cœur infortuné
Qui protège contre eux ce sang dont je suis né.
Va, dis-je, Polémon, va; c'est de ta prudence

Que ton maître et ce peuple attendent leur vengeance.
Agis, parle, promets, que surtout d'Aleméon
Il ne redeute point d'indigne trahison;
Fass qu'il s'éloigne au moins de ce temple funeste.
Rends-moi mon ennemi; mon bras fera le reste.

(Polámon sert,)

( a Théandre. )

Ex vous, de cutte enceinte et de ces vastes tours Avez-vous parcouru les plus secrets détours? Un palais de la reine a-t-on fermé les portes? TRÉARDAR.

J ai tout vu, j'ai partout disposé vos cohortes. Cependant votre mère...

ALCMSON.

A-t-ou soin de ses jours? TREANDRE.

Ses femmes en tramblant lui prôtent leur secours;
Elle a repris ses sens, son ame décolée
Sur ses lévres encore à peine est rappelée.
Elle cherche le jour, le revoit et gémit 4.
Elle vous craint, vous aime; elle pleure et frémit.
Elle va préparer un secret sacrifice
A ces mênes sacrés, armés pour son supplice
Son désespoir l'égare; elle va s'enfermer
Au tombeau de ce roi qu'elle n'ase nommer,
De ce fatal époux, votre malheureux père,
Dont vous saves...

ALCMSON.

Granda dioux! je sais qu'elle est ma mère ».

Les dieux veulent son sang. Dans un tel désespoir Quels conseils désormais pourriez-vous recevoir?

ALCMÉON.

Aucun. Quand le malheur, quand la honte est extrême, Il ne faut prendre, ami, conseil que de soi-même. Mon père!... Que veux-tu? chère ombre, apsise-toi<sup>2</sup> Le nom sacré de fils est-il affreux pour moi? Je t'entends, et ta voix m'appelle sur ta tombe! De tous tes ennemis y veux-tu l'hécatombe? Tu demandes du sang... demeure, attends, choisis, Ou le sang d'Hermogide, ou le sang de ton fils.

## SCÈNE IL

## ALCMEON, THEANDRE, POLEMON.

ALCMEON.

Eh bien! l'as-tu revu cet ennemi farouche? A lui parler d'accord as-tu forcé ta bouche?? Les dieux le livrent-ils à ma juste fureur? Sait-il ce qui se passe?

POLÉMON.

Il l'ignore, seigneur.

Il ne soupçonne point quel sang vous a fait naître; Il méprise son prince, il méconnaît son maître; Furieux, implacable, su combat préparé, Et plus fier que le dieu dans ce temple adoré: Mais il consent enfin de quitter son asile, De vous entendre ici, de revoir Éryphile. Il veut qu'un nombre égal de chefs et de soldats Également armés, suivent de loin vos pas. Il reçoit votre foi qu'à regret je lui porte; Je règle votre suite; il nomme son escorte.

ALCMÉON.

Il va parattre?

POLÉMON.

Il vient; mais a-t-il mérité
Que vous lui conserviez tant de fidélité?
Doit-on rien aux méchants? et quel respect frivole
Expose votre sang...

ALGMEON.

J'ai donné ma parole.

POLÉMON.

A qui la tenez-vous? A ce perfide?

ALCMÉON.

A moi.

THEANDRE.

Et que prétendez-vous?

ALCMRON.

Me venger, mais en roi.

Argos à mes vertus reconnaîtra son maître.

Mais près du temple, ami, ne vois-je pas le traftre?

THEANDRE.

Un dieu poursuit ses pas, et le conduit ici : Il entre en frémissant.

ALCM ÉON.

Dieux vengeurs! le voici.

## SCÈNE III.

HERMOGIDE, dans le fond du théâtre; ALCMÉON, THÉANDRE, POLÉMON, sur le devant; SUFTE D'HERMOGIDE.

### HERMOGIDE.

D'où vient donc qu'en ces lieux je ne vois pas la reine? Quel silence! est-ce un piège où mon destin m'entraine? Rien ne paraît: un lâche a-t-il surpris ma foi? 460

Qui? moi, craindre! avançons.

ALGMEON.

Demeure, et conneis-moi

Connais ce fer sacré: l'oses-tu veir encore?

Oui, c'est le fer d'un roi qu'un sujet déshonore.

Te souvient-il du sang dont l'a souillé ta main?

Peux-tu bien demander...

ALCMEON.

Malheureux assassin,
Quel esclave a percé ces mains de sang fumantes?
Quel enfant innocent... Eh quoi! tu t'épouvantes!
Tu t'en vantais tantôt, tu te tais; tu frémis!
Meurtrier de ton roi, sais-tu quel est son fils?
HERMOGIDE.

Ciel! tous les morts ici renaissent pour ma perte. Son fils!

ALCMÉON.

De tes forfaits l'horreur est découverte; Revois Amphiaraüs, vois son sang, vois ton roi. HERMOGIDE.

Je ne vois rien ici que ton manque de foi. Tremble, qui que tu sois; et devant que je meure, Puisque tu m'as trahi...

ALCMÉON.

Non, barbare, demeure.

Connais-moi tout entier: sache au moins que mon bras Ne sait point se venger par des assassinats. Je dois de tes forfaits te punir avec gloire; J'attends ton châtiment des mains de la victoire: Er ce sang de tes rois, qui te parle aujourd'hui, Ne veut qu'une vengeunce aussi noble que lui. Sans suite, aiusi que moi, viens, si tu l'oses, trattre. Chercher encur ma vie, et combattre ton maître. Sun mes pas.

HERMOGIDE.

Où ves-tu?

ALCMEON.

Sur ce tombene sacré, Sur la condre d'un roi par tes mains massacré. Cambattons devant lui, que son ambre y décide Du sart de son vengeur et de son hamicide. L'acce-tu?

### BRRMOGIPE.

Si je l'ane! en peux-tu bien douter? Et les marts ou ton brus sont-ils à redouter? Viens te rendre au trépus : viens, jeune téméraire, M'immoler ou mourir, joindre ou venger ton père.

ALCMEON.

(Le grant prétre entre )
thi aucun de vous ne suive; et vous, prêtre des dieux,
Ne crasgnez men; mon braz n'a point souillé ces heux.
Allez au dieu d'Arges immoler vos victimes;
Je vais tenir sa place en punissant les crimes

## SCÈNE IV.

LE GRAND-PRÊTRE, THÉANDRE, POLEMON.

THEARDRE.

thel, sais pour la justice, et nos maux sont lime.

Nos maux sont à lour comble! il le faut.. je frémis. \*\*

L'ordre est irrévocable... Ah! mère malheureuse! C'est le mort qui t'amène à cette tombe affreuse.

THÉANDRE.

Hermogide...

LE GRAND-PRÉTRE.

Il expire: Alcméon est vainqueur.

C'en est assez, reviens, suis de ce lieu d'horreur;

Amphiaraüs te suit; il t'égare, il t'anime, Il t'aveugle; et le crime est puni par le crime.

THÉANDRE.

C'est la voix de la reine.

POLÉMON.

Ah! quels lugubres cris!

LE GRAND-PRÉTRE.

Crains ton roi, crains ton sang.

ÉRYPHILE, derrière le théâtre.

Épargne-moi, mon fils!

ALCMÉON, derrière le théâtre.

Reçois le dernier coup, tombe à mes pieds, perfide.

(On entend un eri d'Éryphile.)

POLÉMON.

Ciel! qu'est-ce que j'entends?

LE GRAND-PRÉTRE.

La voix du parricide.

## SCÈNE V.

ALCMÉON, THÉANDRE, LE GRAND-PRÊTBE, POLÉMON.

ALCMÉON.

Je viens de l'immoler: il n'est plus; je suis roi. Dieux! dissipez l'horreur qui s'empare de moi. Mon bras vous a vongés, vous, ce peuple, et mon père; Hermogide est tombé, raême aux pieds de ma mère !: Il domandait la vio: il a'est humilió: Et man cœur une fois s'est trouvé sans pitié. Randez-mai cette paix que la justice donne! Quai! j'ai puni le crime, et c'est mai qui frissanne! Ah! pour les scélérats quels sont vos châtiments, Si les cœurs vertueux éprouvent ces tourments? Éryphile, témoin de ma juste vongeance, Viona régner avec moi. Quoi! tu fuia ma présence? Tu crains ton file; tu crains co bras ensanglanté. Et cot harrible arrêt que le ciel a dicté! Vous, cou**rez vers la re**ine et calmez ses alarmes : Ditea-lui que nos mains vont essuyer ses larmes. Mais non, je voux moi-môme embrasser ses genoux; Allona, je veux la voir...

## SCÈNE VI.

ERYPHILE, AUMENIO PAR ACA COMMON, ALCMEON, LE GRAND - PRÈTRE, THÉANDRE, POLÉMON, MUITE.

### LE GRAND-PRÉTRE.

Ab! que domandez-vous \*\*\* AECMEON,

Je vais mottre à ses pieds le prix de mon courage; Oui, je veux... Quel objet... que vois-je?

Ton ouvrage.

Los araclos cruols onfin sant accamplis, Et jo mours par tos mains quand jo rotrouvo un fils; Lo ciol ost justo "". ALCMÉON.

Ah! dieux! parricide exécrable! Vous! ma mère! elle meurt... et j'en serais coupable! Non, je ne le suis pas, dieux cruels! et mon bras Dans mon sang à vos yeux...

> (On le désarme.) ÉRYPHÍLE.

> > Mon fils, n'achève pas.

Je péris par ta main; ton cœur n'est pas complice. Les dieux t'ont aveuglé pour hâter mon supplice. Je meurs contente... approche... après tant d'attentats Laisse-moi la douceur d'expirer dans tes bras.

(Alaméon se jette aux genoux d'Éryphile.)

Indigne que je suis du sacré nom de mère,
J'ose encore te dicter ma volonté dernière.
Il faut vivre et régner: le fils d'Amphiaraüs
Doit réparer ma vie à force de vertus.
Un moment de faiblesse, et même involontaire,
A fait tous mes malheurs, a fait périr ton père.
Souviens-toi des remords qui troublaient mes esprits:
\*Souviens-toi de ta mère... ô mon fils... mon cher fils...
C'en est fait...\*

### ALCMÉON.

Elle expire... impitoyable père!
Sois content: j'ai tué ton épouse et ma mère.
Viens combler nos forfaits, viens la venger sur moi,
Viens t'abreuver du sang que j'ai reçu de toi.
Je renonce à ton trône, au jour que je déteste,
A tous les miens... ta tombe est tout ce qui me reste.
Mânes qui m'entendez! dieux! enfers en courroux,
"Je meurs au sein du crime, innocent malgré vous!

FIN D'ÉRYPHILE.

## VARIANTES D'ÉRYPHILE.

Cet enfant par mes mains à la mort arraché,
 Ce présent des destins, ches vous long-temps caché,
 Par des exploits sans nombre aujourd'hui justifie
 L'wil pénétrant des dieux qui veilla sur sa vie.

#### THÉANDAS.

Qu'aves étennement sependant je sontemple Les souronnes de fleurs dont vous pares le temple ' La publique allégresse isi parle à mes yeux Du bonheur de la terre et des faveurs des dieux.

### LE CHAND-PRATRE.

La Gréce alusi l'ordonne ; et voici la journée
Que pour ce nouveau choix elle a déterminée.
Hermogide et les rois d'Élide et de Pylos,
Qui briguaient cet hymen et désolaient Argos,
Buspendant aujourd'hui leur discorde et leur haine,
Ont remis leura destins à la voix de la reine;
Elle doit en ces lieux disposer de sa foi,
Be choisir un époux et nous donner un roi.

### THÁANDBE.

O ciel I souffriries-vaus que le traitre Hermogide Reçàs ce noble prix d'un si làche homicide?

### AN GRAND-PRATEM

La reine hésite encore et craint de déclarer Celui que de son choix elle veut honorer. Mais quel que soit enfin le dessein d'Étyphile, Les temps sont accomplis ; son choix est inutile.

#### **亚共青人別別別別**

Pour un hymen, grauds dieux! quel étrange appareil! Ce matin, devançant le ratour du soleil, J'ai vu dans ce palais la garde redoublée; La reine était en pleurs, interdire, troublée; Dans son appartement elle n'ossit rentrer: Une secrète horrour somblait la pénétrer Elle invoquait les dieux; et, tremblante, éperdue, De son premier époux embrassait la statue.

c Vous êtes libre enfin.

ÉRYPEILE. La liberté, la paix, Dans mon cœur déchiré ne rentreront jamais. zélosibe.

Aujourd'hui cependant, maîtresse de vous-même, Vous pouvez disposer de vous, du diadème. Songez...

- d D'un autre hymen alors on m'imposa la loi; On demanda mon cœur, il n'était plus à moi. Il fallut étouffer ma passion naissante, D'autant plus forte en moi qu'elle était innocente, Que la main de mon père avait formé nos nœuds, Que mon sort en changeant ne changea point mes feux ; Et qu'enfin le devoir, armé pour me contraindre, Les ayant allumés, eut peine à les éteindre. Cependant tu le sais, Athènes, Sparte, Argos, Envoyèrent à Thèbe un people de héros. Mon époux y courut; le jaloux Hermogide S'éloigna sur ses pas des champs de l'Argolide; Je reçus ses adieux : ô funestes moments, Cause de mes malheurs, source de mes tourments! Je crus pouvoir lui dire, en mon désordre extrême, Que je serais à lui si j'étais à moi-même. J'en dis trop, Zélonide; et, faible que je suis, Mes yeux mouillés de pleurs expliquaient mes ennuis. De mes soupirs honteux je ne fus pas maîtresse; Même en le condamnant je flattais sa tendresse. J'avouais ma défaite...
- Plus terrible qu'eux tous, plus grand, plus dangereux, Sûr de ses droits au trône, et fier de ses aïeux, Mélant à ses forfaits la force et le courage Et briguant à l'euvi ce sanglant héritage, Le barbare Hermogide...

f Je chérissais mon fils : la crainte et la tendresse

De mes sens désolds partageait la faiblesse. Mon fils me consolait de la mort d'un épous , Mais il fallait le pendre ou montir par ses coups. Trop de crainte pent-âtre...

- On ne s'étonne point que l'heureux Hermogide L'emporte sur les rois de Pylos et d'Élide; Il est du sang des dieux et de nox premiers rois. Puisse-t-il mériter l'honneur de votre choix! Ce choix seus doute...
- A Pratécar à des rols un simple estayant Déshouver la tronat

#AVENTIES.
If on est le soution;
It le sang dont il est, fot-il plus vil oncore,
Je ne vots point de rang qu'Alemdon deshonere
Ito de si pures mains...

- Davons-nous redouter un fantôme odiens? Vivant, je l'ai vainou: mort, estell dangereus?? D'un cell indifferent voyons ces vains prodiges. Que peuvent contre nous les morts et leurs prestiges?
- 4 Tel est l'esprit du pemple endormi dans l'etreur;
  Un prodige apparent, un pontife en furent,
  Un oracle, une tombe, une vois fanatique,
  Ront plus forts que mon bras et que ma politique.
  Il fallut obetr aus auperstitions,
  Qui sont, bien plus que nous, les rois des nations,
  Et, loto de les braver, moi-même avec adresse.
  De ce peuple aveuglé est esser la faiblesse.
- Croix-tu que d'Alondon l'orgneil présomptueux Jusqu's ce rang auguste cast poster ses vieus l' Penses tu qu'il aspire à l'hymen de la retue l' augustaux.

Il n'aura point sans doute une audace si vaine

\* Dane Alena, Gueman an parlant de Zamora: Vivant, je l'at vatuen, most, dont il été à craindra? Mais, seigneur, cependant, saves-vous qu'aujourd'hui Éryphile en secret a vu Théandre ici? Qu'elle les a quittés les yeux baignés de larmes? BERMOGIDE.

Tout m'est suspect de lui : tout me remplit d'alarmes; Ce seul moment encore il faut la ménager; Dans un moment je règne, et je vais me venger. Tout va sentir ici mon pouvoir et ma haine : Je saurai... mais on entre, et j'aperçois la reine.

- Par l'esclave Corébe en secret élevé,
  Fut porté, fut nourri dans l'enceinte sacrée
  Dont le ciel à mon sexe a défendu l'entrée;
  Dans ces terribles lieux, qu'ont souvent habité
  Ces dieux vengeurs, ces dieux dont je tiens la clarté.
  C'est là qu'avec Corébe, enfermé dès l'enfance,
  Mon fils de son destin n'eut jamais connaissance.
  Mon amour maternel...
- Et le prince et Corèbe ont ici leur tombeau.
  J'étouffai malgré moi ce monstre en sen berceau:
  J'enfonçai dans ses flancs cette royale épée,
  Par son père autrefois sur moi-même usurpée;
  Et, soit décret des dieux, soit pitié, soit horreur,
  Je ne pus de son sein tirer le fer vengeur.
  Sa dépouille sanglante en mes mains demeurée,
  De cette mort si juste est la preuve assurée.
  La reine qui m'entend, et que je vois frémir,
  Me doit au moins le jour qu'un fils dut lui ravir.
  J'atteste mes aïeux...
- Et près de vous, enfin, que sont-ils à mes youx? Vous avez des vertus, ils n'ont que des aïeux. J'ai besoin d'un vengeur, et non pas d'un vain titre. Régnez: de mon destin soyes l'heureux arbitre. Peuple...
- P D'une timide main ces victimes frappées, Au fer qui les poursuit dans le temple échappées, Ce silence des dieux, garant de leur courroux, Tout me fait craindre ici, tout m'afflige pour vous. Du ciel...

- The cachaic aux humains le malheur de ma race;
  Mais je ne me repens, au point où je me voi,
  Que de m'être abaissé jusqu'à rougir de moi;
  Vulà ma seule tache et ma seule faiblesse.
  J'ai craint tent de rivaux dont la maligne adresse
  A d'un regard jaloux sans resse examiné,
  Non pas ce que je suis, mais de qui je suis ne;
  Et qui, de mas exploits rabaissant tout le lustre,
  Pensaient ternir mon nom quand je le renda illustre.
  J'ai vu que ce vil sang dans mes véines transmis.
- Mais du rang que je perds et du cœur que j'adore Bonges que mon rival est plus indigne encore, Plus haï de nos dieux, et qu'avec plus d'horreur Amphiarais en lui verrait son successeur. Madame...
- I'n esclave i... son âge... et ses augustos traita... Hélas l'appaises-vous, dieux veugeurs des forfaits l O criminelle épouse, et plus coupable mère l Aleméon, dans quel temps a péri votre père? Quel fut son nom? parles.
- Acheves as défaite, acheves vos projets : Venes, forces es traitre...

ALGMEON.

Epargnons mes sujets.
De ce moment je règne, et de ce moment même,
Comptable aux citoyens de mon pouvoir supréme,
Au péril de mon sang je veux les épargner :
Je veux, en les sauvant, commencer à régner.
Je leur dois encor plus : je dois le grand exemple.
De révérer les dieux et d'honorer leur temple.
Je ne souffrirsi point que le sang inneunt.
Bonille leur sanctuaire et mon règue naissant.
Va, dis-je, Polémon...

. Les dieux veulent son sang.

A LOMEON

Je ne l'ei point promu-

Cruels, tonnes sur moi, si je vous obeis!

Le malheur m'environne et le crime m'assiège : Je deviens parricide, ou me rends sacrilège '. ' Quel choix et quel destin!

TRÉANDRE.

Dans un tel désespoir.

- Chère ombre, apaise-toi, prends picié de ton fils :
  Arme et soutiens mon bras contre tes ennemis.
  Dans le sang d'Hermogide apaise ta colère,
  Ne me fais point frémir de t'avouer pour père.
  Quoi! de tous les côtés plein d'horreur et d'effroi,
  Le nom sacré de fils est horrible pour moi!
- Peut-il bien se résoudre à me voir en ces lieux, Aux portes de ce temple, à l'aspect de ces dieux, Dans ce parvis sacré, trop plein de sa furie, Dans la place où lui-même attenta sur ma vie l Les dieux le livrent-ils?...
- · Vois-tu ce fer sacré?

BERNOGIDE.

Que vois-je! le fer même Ou'Amphiaraüs recut avec son diadème!

ALCHÉON.

Te souvient-il du sang dont l'a souillé ta main? RERNOGIDE.

Qu'oses-tu demander?

\*\* Nos maux sont à leur comble. Alecto, Némésie,
Du crime et du malheur messagères fatales,
Portent vers ce tombeau leurs torches infernales.
L'orgueil des scélérats ne peut les désarmer;
Les pleurs des malheureux ne peuvent les calmer:
Il faut que le sangéoule, et leurs mains vengeresses.
Punissent les forfaits, et même les faiblesses.
THÉANDRE.

Ciel! d'un roi vertueux daigne guider les coups!

\* Scide dans Mahomet :

De sentiments confus une foule m'assiège, Je crains d'être un barbare, ou d'être sacrilège.

### L# ORARD=PR#THE:

Le ciel entend nos vœux, mais c'est dans son sourroux.

O conseils éternels l'é sévères puissances l

Quelles mains foress-vous à servir vos vengeances l

FOLÉMON.

C'est la voix de la reine ! sh ! quels lugubres cris!

Infortuné, quela dieux ont troublé tea esprita?
Que vas-tu faire? Et toi, mère trop malheureuse,
Garde-toi d'approcher de cette tombe affreuse;
Les morts et les vivants y sont tes ennemis!
Reine, crains ton époux, crains encor plus ton fils.
En ventue, derrière le thébre.

Mon file, épargne-mai!

ALOMÁDE.

Tombe & mes pieds, perfide.

A Ge monstre enfin n'est plus : Argos en est purgé. Les dieux sont satisfaits, et mon père est vengé. J'ai vu sur cette tombe Éryphile éperdue; D'où vient qu'en ce moment elle évite ma vue?

et Je vais mettre à ses pieds ce fer si redoutable...

Que dis-je? où suis-je? où vais-je, et quelle borreur m'accable '
D'où vient donc que le sang qui rejaillit sur moi,
Ni justement versé, m'inspire un tel effroi?
Je n'ai point cette paus que la justice donne;
Quoi! j'ai puni le crime, et c'est moi qui frissonne!
Dieux | pour les scélérais quels sont vos châtiments;
Ni les cœurs vertueux éprouvent leurs tourments?

dıl

### ALUM ÉUR.

Hélas! parricide exécrable! Vous, ma mère!... elle meurt... et j'en serais coupable! Moi! moi! dieux inhumains!

### ÁNYPHILE.

Je vois à ta douleur Que les dieux, malgré toi, conduisaient ta fureur ; Ta main qu'ils ont guidée a méconnu ta mère. Ta parricide main na m'en est pas moins chère : Top cœur est innocent; je te pardonne... Hélas!

### VARIANTES D'ÉRYPHILE.

Laisse-moi la douceur d'expirer dans tes bras... Ferme ces tristes yeux qui s'entr'ouvrent à peine. ALCMÉON, à ses genoux.

J'atteste de ces dieux la vengeance et la haine : Je jure par mon crime et par votre trépas, Que mon sang devant vous...

ÉRYPHILE.

Mon fils, n'achève pas; Indigne que je suis du sacré nom de mère, J'ose encor te dicter mu volonté dernière: Il faut vivre et régner.

LE OBAND-PRÉTRE.

\*La lumière à ses yeux est ravie.

\*Secoures Alcméon : prenez soin de sa vie.

Que de ce jour affreux l'exemple menaçant

Rende son cœur plus juste et son règne plus grand!

FER DES TARILETES D'ÉRTPERLE

# NOTES D'ÉRYPHILE.

- Polyphonte dans Mérope;

  Je croirais que ses yeux ont pénétré l'abime.

  Ou dans l'impunité s'était caché mon crime.
- Dans Brutus, Titus dit à Messala:
   On confis sisément des malheurs qu'on surmonte;
   Mais qu'il est accablant de parler de sa honte!
- 3 On trouve une imitation de ces vers dans la Mort de Cérar.
  - 4 Imitation de ce vers de l'Éndide :
    - « Quesivit celo lucem, ingemultque repertà. »

FIN DU PREMIER VOLUME DU THÉATRE

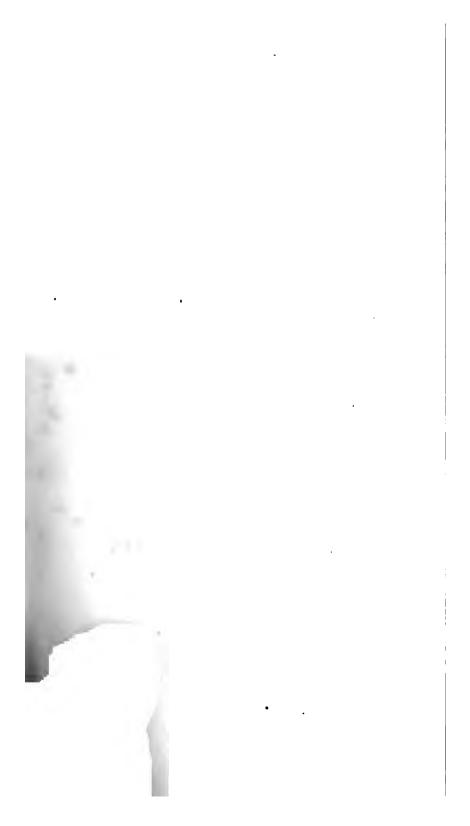

# TABLE DES PIÈCES

### CONTENUES

### DANS LE PREMIER VOLUME.

| Phépack des Redacteurs de l'édition de Neul, Page 1                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement de l'édition du théâtre de Voltaire publiée                                                                                |
| en 1775. g                                                                                                                               |
| OEDIPE, tragédie en cinq actes, avec des chœurs, repré-<br>sentée pour la premiere fois le 18 novembre 1718, 15                          |
| AVERTISSEMENT SUF l'Olédipe. 17                                                                                                          |
| Lerraes & M. de Genonville, contenant la critique de<br>l'OEdipe de Sophocle, de celui de Gorneille, et de celui<br>de l'auteur. (1719.) |
| LETTRE I's, écrite au sujet des calonnies dont on avait<br>chargé l'auteur. Ibid                                                         |
| Leithe II.                                                                                                                               |
| LETTRE III, contenant la critique de l'OEdipe de Sopho-<br>els. 20                                                                       |
| els.<br>LETTRE IV, contenant la critique de l'OEdips de Cor                                                                              |
| neille, 36                                                                                                                               |
| LETTRE V, qui contient la critique du nouvel OEdipe. 40                                                                                  |
| LETTRE VI, qui contient une dissertation sur les chasurs, 54                                                                             |
| LETTRE VII, h l'occusion de plusieurs critiques qu'on à faites d'OEdipe, 50                                                              |
| Tertre au P. Ponke, jésuite. 66                                                                                                          |
| Prépace de l'edition de 1729. 63                                                                                                         |
| Vantanten de la tragédie d'OEdipe. 140                                                                                                   |
| North d'Ol'dipe. 144                                                                                                                     |

## TABLE.

| Luc MENTS lyaktemine, tragédie, représentée        |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| a première fois le 15 février 1720.                | 147            |
| ventusement des Editeurs de l'édition de Kehl.     | 149            |
| 'ARLAMNE, traspedie en cinq actes, représentée p   | our l          |
| remaire ous le 6 mars 1724; revue et corrig        |                |
| Andrew Car Than                                    | 17             |
| Fariles : 4 : Fremere edition.                     | 177            |
| camente le a rectare de l'edition de 1730.         | 18:            |
| valore en remarces chinone de Marianne.            | 247            |
| es changements occasionés                          | par la         |
|                                                    | <b>19.</b> 251 |
| Straight Confidence                                | 27.1           |
| Mile in um acte, représentée pe                    | over la        |
| remainer via an unous d'auguste 1725.              | 273            |
| . Live & Vernouise de Prim.                        | 275            |
| Common Vadiscret.                                  | 313            |
| Normalia Conference                                | 314            |
| ine TS, ragedie en cinq actes, représentée pour le | a Dre-         |
| nicre fois le 11 décembre 1730.                    | 315            |
| lvegrisement.                                      | 316            |
| Discouns sun la tragédir, à Milord Bolingbroke.    |                |
| V anientes de Brutus.                              | 402            |
| Notes de Brutus.                                   | •              |
| veres de Diacus.                                   | 403            |
| WillE, tragédie en cinq actes, représentée po      | ur la          |
| preunere fois le 7 mars 1732.                      | 405            |
| L'univessement des Éditeurs de l'édition de Rehl.  | 406            |
| Discouns prononcé avant la représentation d'Éry    |                |
|                                                    | 407            |
| V ini intes d'Éryphile.                            | 467            |
| Nortes d'Emphile.                                  | 475            |
|                                                    |                |

FIN DE LA TABLE

.

•

•



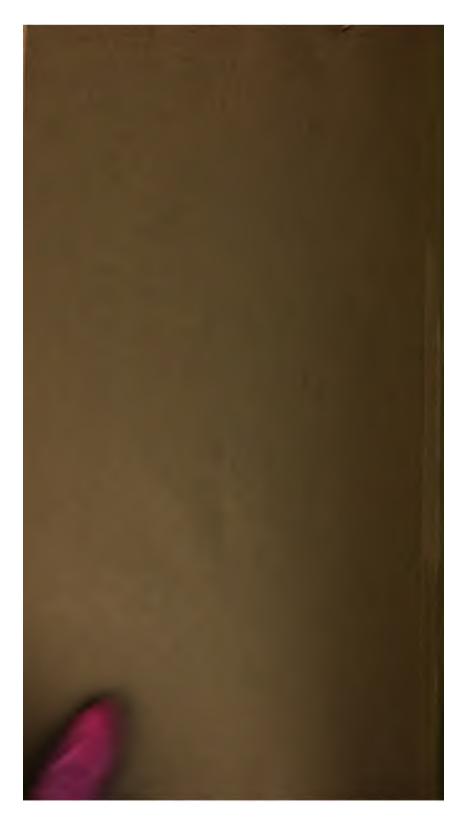



